

relais des 1993

150

eg === :

• ∯osta i

- 3, --.i.

....

\$ 12 PM 000000 :...... 397 3 And the second

in Sauly tel coin 482 15 KETE ... . ...

1.2





# e Monde

DERNIÈRE ÉDITION

MARDI 26 FÉVRIER 1991

# L'opération d'encerclement du Koweit

## Jusqu'où?

qu'un objectif à l'action des forces de la coalition, il n'y en a pas deux», et cet objectif est la libération du Koweit, même si elle nécessite « des manœuvres enveloppantes, ce qui exige que l'on passe par le territoire irakien ». Pas question donc, pour les troupes alliées, de se diriger vers la capitale irakienne afin d'y renverser Saddam Hussein, même si celui-ci est aussi « incorrigible » que « suicidaire ». « Le Koweit n'est pas dans la direction de Bagdad. »

On re peut qu'approuver la prise de position du président de la République. L'avenir de Saddam Hussein est du ressort des Irakiens, auxquels il a imposé en dix ans deux guerres aussi vaines que meurtrières et l'intérêt de la coalition n'est surtout pas de s'installer dans une guerre au soi en Irak.

IL n'en reste pas moins que la suite des événements ne va pas dépendre que des alliés. La faiblesse de la résistance des unités irakiennes occupant le Koweit fait déjà craindre une nouvelle ruse du dictateur de Bagdad : ne cherche-t-il pas, en pratiquant une politique de la retraite en profondeur et de la terre brůlée - chère aux conseillers militaires soviétiques, qui cnt formé son armée - à attirer l'adversaire sur son propre terrain, dans l'espoir de donner quelque crédit à sa propagande, selon laquelle la coalition chercherait en fait à exterminer le peuple irakien?

A supposer que l'offensive terrestre se poursuive au même rythme et avec le même succès que le premier jour, les coalisés risquent très vite d'être confrontés à un grave dilemme si Saddam Hussein est toujours capable non seulement d'envoyer des saoudite, mais aussi de menacer le territoire du Koweït libéré grâce à son artillerie à longue portée, ses missiles Frog. voire des opérations aériennes « kamikazes», pour ne rien dire d'un éventuel recours aux ermes chi-

AUTRE question délicate à laquelle devront répondre les coalisés, s'il se confirme que les troupes irakiennes ont emmené en otage des milliers de citoyens koweitiens : la communauté internationale peut-elle tolérer des pratiques qui relèvent du gangstérisme? De même, peut-elle passer l'éponge sur les destructions gratuites effectuées dans tout le Koweit et sur les atrocités délà avérées dont a été victime la population civile de l'émirat?

Toutes ces questions ne sont pas encore d'actualité, mais elles risquent de l'être très vite. Les réponses, encore une fois, ne sont pas évidentes tant serait désastreuse une campagne militaire sur le soi itakien. La coalition cholsira-t-elle de poursuivre ses opérations aériennes contre un Irak refusant de déposer les armes? Maintiendra-t-elle le blocus économique et militaire de l'Irak aussi longtemps que Saddam Hussein régnera à Bagdad? C'est loin d'être impossible. Souhaitons cependant qu'un des effets « induits » - pour reprendre l'expression de M. Mitterrand ~ d'une cuisante défaite au Kowejt soit la mise à l'écart, par les siens, d'un bomme aussi



## Les forces alliées ont progressé sans rencontrer de grande résistance et ont fait environ vingt mille prisonniers irakiens

Un porte-parole de la 2º division de jusque-là retranchée de part et d'autre koweitien, les militaires irakiens marines américaine, cité par la radio saoudienne, a déclaré, lundi 25 février, que les forces alliées consolidaient leurs positions autour de la ville de Koweit « pour se préparer » à y entrer.

A l'ouest de l'émirat, complétant une manœuvre en tenaille, blindés américains, britanniques et français continuaient de progresser en direc-tion de la garde républicaine irakienne,

de la frontière irako-koweitienne. Des pilotes alliés ont déclaré avoir vu pour la première fois des chars de ce corps d'élite faire mouvement vers le sud et les troupes alliées approchant de la capitale koweitienne. Après avoir affirmé, dimanche, qu'ils avaient repoussé l'offensive alliée, les trakiens ant déclaré lundi avoir reconquis des positions perdues. Selon un officier

- entre autres exactions - auraient fait sauter le Parlement et quatre hôtels de luxe à Koweît-Ville.

Le commandant des forces arabes, le général Khaled Ben Sultan, a annoncé qu'environ vingt mille Irakiens ont été faits prisonniers au cours des premières vingt-quatre heures de l'opération, par les forces alliées. Dans son intervention télévisée, dimanche soir. M. François Mitterrand a repoussé l'idée selon laquelle le déclenchement de l'offensive terrestre aurait pu être évité grâce à l'initiative diplomatique lancée par Moscou. Il a expliqué que les dernières propositions irakiennes étaient inacceptables et beaucoup trop tardives. Il a rappelé que le seul objectif de la guerre était la libération du Koweit.

## Une facilité qui inquiète

ROUKI

Frontière koweito-saoudienne de notre envoyée spéciale

« Nous avons franchi la frontière à l'aube et à 9 heures du matin nous étions déjà à 40 kilomètres à l'intérieur. » Son arme à la main, ce para d'un commando égyptien qui interdit le passage au Koweit paraît bien seul. A nuit tombée, dimanche 24 février, soit vingt-quatre heures après le début de l'offensive « Tempête du désert », ne

résonnent que les bruits sourds et réguliers des déflagrations.

La nuit a absorbé le nuage d'épaisse fumée noire qui monte des puits de pétrole en feu et qui, toute la journée, a obscurci sur un large front la frontière koweito-saoudienne. Ici, tout paraît désormais calme. Le front s'est déplacé très vite et c'est par camions entiers que les militaires vont de l'avant, suivis de la logis-

FRANÇOISE CHIPAUX



## L'échappée « Daguet »

FRONT IRAKIEN

de notre envoyé spécial

« Comme dans du beurre!» répète l'adjudant, ravi. Et, un ton au-dessous: « Pourvu que ça dure! ». En deux mots tout est dit. Le soulagement et l'inquié-tude. Cinquante kilomètres, mille prisonniers - auxquels il faut en ajouter six cents capturés par les Américains qui accompagnent la division : ce fut dimanche 24 février, jour de grâce de la division « Daguet ». Mais attention à la

Cette échappée de « Daguet » et de ses pas vue, imaginée tout au plus, comme une randonnée fulgurante et quelque peu monotone. Qu'il suffise de savoir, par exemple, que les marsouins (soldats de l'infanterie de marine) du 3º RIMa durent ralentir leur marche, encombrés, submergés de prisonniers empressés à se rendre, et de matériel comme s'il en pleuvait.

Plusieurs heures après, notre adjudant n'en revient toujours pas. Et pourtant, il sait de quoi il parle : c'est lui qui règle la circulation. Quel trafic! En quelques heures, cette portion de désert a pris des

allures d'autoroute du Sud un dimanche soir. Pare-chocs contre pare-chocs, des dizaines de milliers de camions américains bourrés de matériel logistique. Pelleteuses, bétonneuses, citernes, poids lourds débordant de vivres et matériels divers, le tout entrecoupé d'innombrables Humvee, les nouvelles Jeep américaines. Il y a là de quoi reconstruire un émirat ou deux, jusqu'au dernier derrick. Au moins, en tout cas, de rétablir des voies de communication que l'on peut supposer anéanties par les bombardements. « Ça surpasse le débarquement de Normandie en 1944 », assure, lyrique, un officier supérieur.

Pour l'heure, pourtant, dimanche aprèsmidi, ce monstrueux convoi piétine au soleil. Pourquoi? « Tout est règlé par informatique», soupire l'adjudant. L'ordre d'arrivée prévu des véhicules doit être respecté et certains sont peut-être partis trop tôt. A moins que la raison de l'embouteillage ne soit une halte forcée, plus haut, des combattants qui ouvrent la voie.

## L'euphorie, de nouveau

WASHINGTON

de notre correspondant

Il n'est même plus question de victoire, elle est certaine depuis longtemps, mais de « triomphe », un triomphe « de dimension historique», pour reprendre l'expres-sion de la chaîne NBC. Au second jour d'une offensive terrestre présentée depuis des mois comme infiniment redoutable. les Etats-Unis vivent une atmosphère d'euphorie semblable à celle qui avait suivi le déclenchement de la guerre aérienne, il y a un peu plus de cinq semaines. A nouveau, les officiels s'ement à tempérer un pen l'optimisme général, nourri par leurs propres déclarations et par la succession de bonnes nouvelles venues du « front ».

M. Bush est « tout à fait satisfait », le secrétaire à la défense, M. Dick Cheney, est « agréablemen! surpris » et souligne que les pertes américaines sont « extrêmement légères », le général Schwarzkopf décide d'accélérer le rythme des opérations, tandis que de longues files de prisonniers irakiens apparaissent sur DANIEL SCHNEIDERMANN les écrans des télévisions américaines, Lire la suite page 3 | succédant à des semaines de « coups au

but » réalisés par des bombes intelligentes et autres missiles. L'intense agitation diplomatique des

jours qui ont précédé l'offensive, les brefs soucis causés par les velléités d'un Mikhaïl Gorbatchev tenté de jouer les trouble-sête, tout cela est, provisoirement peut-être, oublié. L'offensive terrestre, objet, récemment encore, de tant de descriptions apocalyptiques et de tant de craintes, apparaît a posteriori comme la solution qui s'imposait, l'apothéose finale d'une longue série de succès : 84 % des Américains approuvent son déclenchement, et les trois quarts des Américains ne veulent pas entendre parler de cessezle-feu avant l'élimination de Saddam Hussein, (un quart seulement se satisferaient de la libération du Kowest).

Au Congrès, les élus connus pour leur hostilité passée à la guerre fuient les caméras quand ils ne se mettent pas à l'unisson de l'humeur du public, et certains politologues se demandent quel démocrate pourra être assez fou pour tenter de s'opposer, l'an prochain, à la réelection de George Bush.

**JAN KRAUZE** Lire la suite page 4

#### ■ Le film des événements : « Manu militari » par JACQUES DE BARRIN ■ Une guerre de mouvement face à un adversaire statique par JACQUES ISNARD Les déclarations du président de la République

 Moscou : des regrets, mais pas de condamnation par SOPHIE SHIHAB

— Lire également :

■ Londres : « Les jours qui viennent pourraient être plus par DOMINIQUE DHOMBRES

a Jérusalem : les Israéliens satisfaits de voir l'épreuve finale ALAIN FRACHON

■ Tokyo : soutien total et « naturel » aux ailiés par PHILIPPE PONS ■ Pékin : appel à la « retenue » des atliés

par Francis Deron Amman : les Jordaniens abasourdis

par JEAN GUEYRAS

Alger: « En contradiction totale » avec les objectifs de l'ONU par GEORGES MARION

■ Tunis : une « extrême réprobation »

par ALAIN ROLLAT ■ La bataille perdue des pacifistes pages 2 à 11

■ L'Irak est-il pauvre? par VÉRONIQUE MAURUS ■ Le retour en Inde des « millionnaires » déchus

par LAURENT ZECCHINI

LE BILAN ECONOMIQUE **ET SOCIAL** 1990

200 pages - 47. F

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

URSS : les partisans de M. Eltsine

contre-attaguent Au lendemain de la manifestation organisée par les conser-vateurs à l'occasion de la fête de l'armée, les sympathisants de M. Eltsine se sont rassem-blés dimanche 24 février à

page 12 Lendemains de putsch en Thailande

L'armée a profité de la lassitude de la population et du discrédit de la classe politique pour s'emparer du pouvoir sans effusion de sang.

Violences à la Réunion

La saisie du matériel d'une télévision pirate a entraîné, samedi, dimanche et kındi, des affrontements entre la police et les manifestants. page 32

CHAMPS ECONOMIQUES

■ Emploi : le retard français. ■ La chronique de Paul Fabra : « L'idole productipages 21 à 23

« Sur le vif » et le sommire complet

A L'ETRANGER: Algérie, 4.50 OA; Merce, 7 DH; Turisie, 650 m.; Alemagne, 2.20 DM; Austriche, 22 SCH; Balgique, 33 FB; Canada, 2.25 \$ CAN; Antilee-Réunion, 8 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Danemark, 12 KRD; Espegne, 175 PTA; G.B., 70 p.; Grèce, 180 OR; Irlande, 90 p.; Italie, 2 000 L; Lizzamboure; 33 FL; Norvège, 13 KRB; Pave-Sax, 2.50 FL; Portugel, 150 ESC; Sénégal, 375 F CFA; Suèce, 14 KRS; Suèce, 1,70 FS; USA (NY), 2 \$; USA (others), 2.50 \$.

30

Pot

c'es cha

vie réc

anı

ave

ŒŪ

dat

voi

sie Cu

tio

De la parole aux actes : les Etats-Unis et leurs alliés ont entrepris, manu militari, dimanche 24 février à 3 heures GMT (4 heures, heure de Paris), la reconquête du Koweit. « Nos forces ont fait du beau boulot mais la guerre n'est pas encore finie », a déclaré, au soir de la première journée de l'offensive schwarzkopf, le général Norman Schwarzkopf, le commandant en chef de l'opération «Tempète du désert». « Cela se passe mieux que prévu, a constaté, de son côté, M. Mitterrand, ce qui ne préjuge pas

En « souscrivant totalement », samedi matin, au plan de paix soviétique qui prévoyait un retrait « total et inconditionnel » de ses troupes en 21 jours, l'Irak se posait en victime car il connaissait, par avance, la réponse des États-Unis. Cette acceptation est « sans effet » sur l'ultimatum en cours, répliqua la Maison Blanche. Avec l'énergie du désespoir, le président Mikhail Gorbatchev n'en multipliait pas moins les contacts téléphoniques avec plusieurs de ses homologues étrangers pour tenter de rapprocher les propositions soviétique et alliée, tout en laissant entendre, par la voix de son porte-parole, que Moscou n'exprimerait pas de condamnation en cas d'offensive terrestre.

Quelques minutes avant l'heure d'expiration de l'ultimatum, fixée à 18 heures, heure de Paris, Bagdad subissait des bombardements intensifs tandis qu'un trente-septième missile Scud était tiré en direction d'Israel. Un porte-parole militaire américain faisait alors état d'une « campagne de terreur » au Koweit, l'armée irakienne se

une « campagne systématique d'exécutions ». Saddam Hussein, lui, étudiait, avec les « responsables concernés », la formation «d'un gouvernement démocratique » dans ce qui fut, trop brièvement à son goût, la « dix-neuvième province » du

#### Faux espoir

Passée l'heure fatidique de l'ultimatum, le président George Bush « regrettait » le silence de l'Irak. Quiproquo et faux espoir à New-York, au palais de verre des Nations unies où le Conseil de sécurité, en mal d'utilité, était réuni en session infor-

melle : l'irak n'a pas accepté les conditions des alliés, comme l'avait laissé supposer le représentant soviétique. En début de soirée, M. Gorbatchev proposait à M. Bush de suspendre, « pour un jour ou deux », l'ultimatum que Bagdad qualifiait alors de « grand guigno! », promettant de « n'y accorder aucune attention ». Dix heures après l'expiration

de l'ultimatum, à 4 heures, heure de Paris, M. Bush, de retour de sa résidence de Camp David, annonçait, suite à « d'intensives consultations avec [nos] partenaires de la coalition», que « la libération du Koweīt est entrée dans sa phase finale ». Il ordonnait au général Schwarzkopf d'utiliser « toutes les forces disponibles, y compris terrestres a pour bouter les troupes irakiennes hors de l'émirat. M. Dick Cheney, le secrétaire américain à la défense, précisait que les mouvements des unités militaires alliées « devant être soigneusement protégés », les réunions de presse « sont suspendues jusqu'à nouvel ordre ».

Saddam Hussein confirmait, lui-même, dimanche matin, le déclenchement d'une offensive terrestre e de grande envergure » et encourageait ses soidats à combattre, « sans pitié » et « en croyants », les forces de coalition. Il accusait de « traîtrise » « l'abject Bush et son agent le maudit Fahd » pour avoir ouvert les hostilités au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU était en réunion. Radio-Bagdad en rajoutait : « Les alliés sont en train de se suicider sur les frontières de l'Irak et meurent comme des mouches. »

#### « Agréable surprise »

« Soulagé » par la bonne nou-velle de l'offensive terrestre, Israel décrétait, par mesure de précaution, un couvre-feu géné-*∢jusqu'à nouvel ordre »,* en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, déclarées « zones militaires fermées ». De son côté, la Jordanie réagissait avec « douleur » et « colère » tandis que la Tunisie exprimait son « extrême réprobation » et que le président algérien dénonçait e l'attaque sauvage ». Le ton était beaucoup plus mesuré du côté de Téhéran et de Moscou qui, ces derniers jours, avaient joué les bons offices . Le président iranien « regrettait » le déclenchement de l'offensive terrestre, tout en déplorant que Bagdad ait « trop tardé » à réagir. L'Union soviétique, plutôt dépitée par le cours des événements, regrettait, elle aussi, « que l'on ait laissé passer une réelle chance de règlement pacifique du conflit » sans, pour autant, s'avouer vaincue.

Douze heures après le déclenchement des hostilités, le géné-

ral Schwarzkopf s'avouait « ravi des progrès de la campagne», qualifiant de « léger » le contact avec l'ennemi. Il faisait état de pertes alliées « extrêmement faibles et de plus de 5 500 prisonniers irakiens. Le général Michel Roquejeoffre, le commandant du dispositif « Daguet », indiquait, de son côté, que les troupes françaises avaient déjà pénétré de plus de 50 kilomètres en territoire irakien, qu'elles avaient capturé plus d'un millier d'ennemis et n'avaient eu à déplorer qu'un blessé léger par mine.

Au même moment, Radio-Bagdad assurait que l'offensive alliée « avait, jusqu'à présent, complètement échoué » et que les troupes irakiennes € contrôlaient totalement la situation », infligeant de « très lourdes pertes à l'agresseur ». Au fil des heures, elle multipliait les communiqués vengeurs. appeiant les « hérolques soldats» à sauver le pays «de l'abîme et de l'esclavage».

#### Les troupes de Bagdad en mouvement

Outre-Atlantique, dimanche soir, l'humeur était sereine. On faisait état de onze morts dans les rangs américains dans les douze premières heures du conflit. M. Bush se déclarait ainsi e tout à fait satisfait » du déroulement de l'offensive, M. Cheney se disait « agréablement surpris » et M. James Baker, le secrétaire d'Etat, jugeait que « les choses allaiem très, très bien ». Au point que le général Schwarzkopf, prenant en compte le fait que les objectifs avaient été atteints plus tôt que prévu, avançait d'une demijournée l'ordre d'attaque de certaines unités. «Il n'y a pas de

raison de les retenir », confiait-il. Pratiquant une stratégie d'« enveloppement », les forces alliées ont percé, en plusieurs endroits, les lignes ennemies. Plus de 2 000 soldats américains ont été ainsi aéroportés en territoire irakien avec leur matériel et leur ravitaillement. Cette opération, conduite par plus de 300 hélicoptères, a été appuyée par des tirs de barrage des unités navales. Lundi matin les troupes de la coalition étaient aux portes de Koweit-Ville et consolidaient leurs positions. A cette heure, elles avaient déjà fait au moins-14 000 prisonniers.

Aucun engagement massif n'a encore eu lieu. La seule riposte notable a été le tir sans effet de plusieurs missiles Scuid contre l'Arabie saoudite et Israel. Mais, comme le soulignent les experts militaires, les troupes alliées n'ont été, jusqu'à présent, confrontrées qu'à des unités irakiennes de second ordre, composées de conscrits. Le facteur décisif sera la rencontre avec les 150 000 hommes de la redoutable garde républicaine dont on signalait, lundi matin, des mouvements, comme si celle-ci se portait au devant de ses adversaires.

Une guerre de quatre jours, suivie d'opérations de ratissage, comme les optimistes tentaient de s'en persuader, du côté de Washington, au vu des résultats de cette première journée? ∢il y a un risque que la guerre se prolonge, a estimé M. Pierre Joxe, et ne soit une épreuve très cruelle » même si les troupes irakiennes « ne semblent pas tellement convaincues » de la justesse de leur dji-

JACQUES DE BARRIN

# Une journée de dupes

L'ONU a connu une véritable iournée de dupes, samedi 23 février, où, croyant pouvoir encore influer sur le cours de la guerre, le Conseil de sécurité s'est réuni, au moment même où le président Bush annonçait le déclenchement de la phase terrestre dans le Golfe.

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

Au moment même où le Conseil de sécurité se réunissait dans la soirée du samedi 23 février pour examiner les dernières possibilités de par-venir à un règlement diplomatique dans la guerre du Golfe, le président Bush annonçait sur les écrans de télévision l'ordre donné aux forces alliées » d'expulser l'armée traktenne du Koweit a. A cile seule, cette a simple coincidence », selon les propos de l'ambassadeur américain aux Nations unies, M. Thomas Pickering, illustrait parfaitement la vanité de cette ultime tentative pour rapprocher des positions désormais inconciliables alors que l'offensive terrestre était déjà réalité sur le terrain.

Cette journée de dupes a connu son temps fort en fin de matinée lorsque, à quelques minutes de l'ex-piration de l'ultimatum fixé par les sécurité, réuni en séance formelle mais toujours à huis clos, entendait les étonnants propos du représentant soviétique. Evoquant des informations en provenance de Moscou et d'être plus précis ton devait apprend'une conversation téléphonique entre M. Tarek Aziz qui se trouvait à l'aéroport, en partance de la capitale soviétique, et le bureau de M. Gorbatchev). l'ambassadeur Youli Vorontsov faisait état a d'éléments aui pouvaient apparaître comme une réaction positive du ministre irakien des affaires étrangères » au plan amé-

Aussitot répercuté à l'extérieur mais déformé, ce passage de l'inter-vention du délégué soviétique, même fortement atténué par M. François Giuliani, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, sorti précipitam-ment pour éviter toute interprétation erronée, relançait les spéculations.

A l'intérieur, où la tension était extrême, le Conseil était clairement divisé entre les partisans d'une ultime recherche de plan de paix (notamment l'URSS, la Chine, l'Inde, le Yémen, Cuba) à travers

une fusion des conditions soviétique et américaines adressées au président ddam Hussein et ceux qui, sans le dire ouvertement, y étaient résolu ment hostiles (notamment la coalition armée : Etats-Unis, Grande-Bre tagne, France), estimant, en privé que « tout cela était dépassé ». Présent dans la salle (fait exceptionnel pour une réunion à huis clos du Conseil), M. Javier Perez de Cuellar faisait une courte déclaration avant la suspension de séance pour rappe ler l'obligation du Conseil « de soute nir les principes qui ont débouché sur les résolutions du Conseil de sécurité mais aussi l'impératif moral suprême vies. Deux objectifs qui ne sont pas irréconciliables ».

#### « Echec du Conseil de sécurité... »

Après une longue série de consultations bilatérales entre la présidence du Conseil (assurée par le Zimbabwe) et les quinze pays membres, cette instance se réunissait pour entendre le résultat de ces efforts de dernière minute. Mais la confirmation du début des combats terrestres rendait naturellement caduque toute tentative. Quittant le premier le Conseil avant la fin de la réunion, l'ambassadeur du Yémen, très ému, déclara : « Nous devons être france vis-à-vis du monde entier. Nous siè geons en pure perte face à une attaque terrestre qui constitue une injus tice. Alors que quelques points pouvaient être réglés par la négociation, des milliers de gens vont mourir. Nous pouvons blâmer Saddam Hussein mais l'Irak avait enfin accompli le geste attendu. Nous assistons claireent à un échec du Conseil de sécu rité et du nouvel ordre mondial qui a utilisé l'ONU comme une couver-

Dans une très courte intervention, l'ambassadeur américain a ensuite expliqué que le Conseil avait constaté « des différences de vues » à propos d'un éventuel rapprochement des deux textes, ce qui avait conduit l'ajournement de ses travaux. Son homologue britannique, Sir David Hanney, a rappelé que «Saddam Hussein n'a pas répondu à l'appel lance par le président Bush », le rôle du Conseil étant désormais « de suivre l'application de la résolution 678 » préconisant le recours » à tous les moyens» pour rendre au Koweit sa liberté. Les représentants des trois autres membres permanents de l'ins-tance suprême de l'ONU (URSS, Chine, France), n'ont fait aucune

déclaration.

SERGE MARTI

## De la diplomatie au combat militaire se poursuit conformément

Voici la chronologie des événements - en heure française à compter de l'acceptation du plan de paix soviétique par l'Irak, annoncée samedi matin 23 février par le chef de la diplomatie irakienne, M. Tarek Aziz, à Moscou:

#### SAMEDI 23 FÉVRIER

17 h 34 : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos.

17 h 47 : nouveau bombardement intensif sur Bagdad, une demi-heure avant l'expiration de l'ultimatum allié.

17 h 50 : un missile Scud irakien est tiré contre Israel. Aucune vic-

18 heures : l'ultimatum des forces alliées à l'Irak expire.

19 heures : le président Bush dit regretter . que M. Saddam Hus-

sein n'ait rien fait pour montrer son intention de se retirer du Koweit et annonce que « l'action

aux plans ». 19 h 36 : l'Irak déclare que son

armée est prête pour la guerre terrestre et qualifie l'ultimatum américain de « grand guignol ». 18 h 45 : « Les opérations mili-taires continuent de se dérouler selon les plans prévus», indique un communiqué de la présidence fran-

caise. La France « constate et déplore que M. Saddam Hussein ait refusé la possibilité d'aboutir sans affrontement supplémentaire à la 20 h 47 : M. Izzat Ibrahim, viceprésident du Conseil de comman-

dement de la révolution irakien, déclare que l'Irak ne se pliera pas à l'ultimatum lancé par les alliés.

#### **DIMANCHE 24 FÉVRIER**

2 h 44 : un Scud irakien tiré sur Ryad est intercepté en vol par des missiles antimissiles Patriot.

3 h 9: Washington annonce que les forces alliées ont lancé une offensive terrestre contre les troupes irakiennes au Koweft.

4 h 2 : George Bush annonce officiellement que l'offensive terrestre a été déclenchée.

4 h 10 : Le président Mitterrand a a donné l'ordre d'engager les forces terrestres françaises pour la libération du Koweit, selon le nians prévus », annonce la présidence dans un communiqué.

5 h 45 : environ 4 000 hommes des unités de la division française Daguet ont pénétré tôt dimanche matin en territoire irakien et continuent à avancer, apprend-on de très bonne source.

8 heures : le jour et l'heure « H » du déclenchement de l'offensive avaient été décidés il y a une dizaine de jours, bien avant l'initiative de paix soviétique, déclare la Maison Blanche. Le général chwarzkopf, commandant en chef de l'opération « Tempête du désert », a décidé de la date peu après le 11 février, au lendemain de la visite conjointe en Arabie saoudite du secrétaire à la défense Dick Cheney et du chef d'état-ma-jor inter-armes Colin Powell.

9 h 50 : les éléments d'une brigade des forces koweïtiennes ont atteint l'entrée de Jahra (à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Koweit), affirme l'agence koweitienne KUNA.

10 h 15 : Bagdad est frappée par quatre missiles, selon l'agence ira-nienne IRNA.

12 heures : l'URSS regrette l'offensive terrestre contre l'Irak, esti-mant qu'il restait « une chance » de parvenir à un règlement pacifique, déclare le porte-parole des affaires étrangères soviétiques.

12 h 30 : interception de deux missiles Scud irakiens tirés sur Hafar-al-Batin (nord-est saoudien). 13 h 42 : l'Irak déclare que ses troupes ont repoussé l'assaut allié et ont la situation « bien en main ». 15 heures : le commandant en chef des forces alliées, le général Norman Schwarzkopf, déclare que tous les objectifs du premier jour de l'offensive ont été atteints, que les allies n'ont rencontre qu'une faible opposition de la part des 500 000 hommes de l'armée ira-

kienne, et qu'ils ont fait 5 500 pri-17 h 25 : la division Daguet et les forces américaines qui la renforcent ont avancé de plus de 50 kilomètres en territoire irakien et capturé plus d'un millier de pri-sonniers, indique le général Michel Roquejcoffre.

19 h 10 : onze soldats américains ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre, annonce CNN.

20 h 5 : le président Mitterrand
déclare à la télévision que l'offensive terrestre se déroule pour l'instant a mieux que prévu v. 22 h 15 : le général Schwarzkopf donne l'ordre d'accélérer le rythme

des opérations.

## **LUNDI 25 FÉVRIER**

2 h 30 : un missile Scud irakien tombe dans le sud d'israël. Ni victimes, ni dégâts.

4 h 30 : seconde alerte en Israël. 5 h 30 : Radio-Bagdad réitère les affirmations selon lesquelles les forces irakiennes ont repoussé l'offensive terrestre et affirme que les troupes ennemies vaincues sont en train de a rouler dans leur sang et .... leur honte ».

7 heures : les forces alliées ont pénétré profondément à l'intérieur du Koweit et sont pretes à entrer dans la ville de Koweit, annonce la radio saoudienne.

8 h 40 : les forces alliées ont capturé environ 14 000 prisonniers irakiens au cours des premières vingt-quatre heures de leur offensive terrestre, annonce un porteparole militaire américain.

## La déclaration du président George Bush annonçant l'offensive

## « La libération du Koweit est à présent entrée dans sa phase finale... »

Voici le texte intégral de la déclaration faite samedi 23 février par le président George Bush pour annoncer le début de la phase terrestre de la guerre du Golfe :

 « Bonsoir. Hier [vendredi]. après avoir conféré avec mes principaux consellers pour les affaires de sécurité nationale et à la suite de larges consultations avec nos partenaires au sein de la coalition, une demière chance a été donnée en termes très explicites à Saddam Hussein pour faire ce qu'il aurait dû faire il y a plus de six mois : se retirer du Kowelt sans condition et sens délai et se plier entièrement aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations

» il est regrettable que l'échéance de midi (la fin de l'ul-

midi, heure de Washington, soit 18 heures, heure de Paris] soit passée sans que le gouvernement d'Irak réponde aux exigences de retrait inconditionnel du Koweit, contenues dans la résolution 660 et présentées dans les termes spécifiés par la coalition. Au contraire, nous avons été les témoins d'un redoublement des efforts de destruction complète du Kowellt

Saddam Hussein. » En conséquence, j'ai donné instruction au général Norman Schwarzkopf, de concert avec les forces de la coalition, d'utiliser toutes les forces disponibles, y compris terrestres, pour expulser l'armée irakienne du Koweit.

et de son peuple entrepris par

» Je tiens à rappeler que cette décision n'a été prise qu'à l'is-

timatum était fixée à samedi sue de consultations intensives avec nos partenaires de la coali-» La libération du Kowelt est à

présent entrée dans sa phase finale. J'ai une entière confiance dans la capacité des forces de la coalition à accomplir leur mission rapidement et de manière déci-> Ce soir, alors que cette

coalition de pays cherche à accomplir ce qui est juste et équitable, je vous demande seulement à tous d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de dire une prière pour toutes les forces de la coalition, et spécialement nos hommes et femmes en uniforme, qui, à ce moment même, risquent leur vie pour leur pays et pour nous tous

Que Dieu bénisse et protège chacun d'entre eux et qu'il bénisse les Etats-Unis d'Amérique. » - (AFP.)

. هي امن الرص

# Une guerre de mouvement face à un adversaire statique

En pénétrant simultanément en plusieurs points du territoire koweitien, les coalisés ont imposé une guerre de mouvement aux Irakiens, qui ont piutôt la pratique d'une guerre de positions. Mais, pour autant, les allies ne se sont pas encore attaqués à ce qui constitue le « noyau dur» du dispositif irakien, è savoir la garde républicaine, à cheval sur la frontière entre l'Irak et le Koweīt. C'est peut-être ce qui explique le silence prudent des commentaires, dans les états-majors, au lendemain des premières trente-six heures de la nouvelle phase aéroterrestre des opérations destinées à libérer l'émirat.

Après trente-huit jours de bombardements aériens de l'Irak, puis après le pilonnage des premières lignes trakiennes au Koweit, les coalisés sont entrés progressivement, depuis le début de la semaine dernière, dans une série de reconnaissances agressives et d'incursions rapides en territoire koweitien. Il s'est agi de créer des brèches dans les défenses irakiennes et de déceler les cheminements qui serviraient ensuite au déploiement allié.

Ces opérations coups de poing, appuyées par des raids aériens et des tirs d'artillerie, ont conduit à affaiblir et à démoraliser les troupes irakiennes au Koweit, qui ont perdu le tiers de leur potentiel blindé et mécanisé, et environ la moitié de leurs pièces d'artillerie. Mais ces bilans varient beaucoup d'une formation à une autre. Certaines unités - celles des premières lignes, souvent les moins aguerries dans le dispositif irakien - sont très éprouvées et pratiquement, hors de combat. D'autres - celles qui sont maintenues en réserve, comme les formations de la Garde républicaine, mieux entraînées, mieux encadrées et mieux équipées aussi - ont probablement gardé des capacités non négligeables si elles devaient mener des contre-offen-

#### Empêcher la réplique chimique

Après l'échec de leur ultimatum, les alliés ont donc été conduits à développer la phase aéroterrestre, en prononçant les attaques de plus grande envergure qu'ils avaient toujours planifié de monter dès la conception de l'opération « Tempête du désert », si jamais la solution diplomatique n'aboutissait pas. Ces attaques ont été menées dans le but de bousculer toutes les premières lignes adverses à la fois en visant le centre du Koweit et en le contournant sur ses

En programmant une guerre de mouvement destinée à semer la confusion à l'ouest, à l'est et sur le centre de gravité du dispositif irakien, la coalition a, jusqu'à présent, empêché son adversaire de répliquer par des actions chimiques sur des forces qui ont évité de se concentrer et de se fixer.

L'offensive a été généralisée par des alliés, qui ont ainsi conservé l'initiative des opérations. Plus les points d'attaque étaient, en effet, multiples, plus l'initiative était du côté de la coalition et plus la résistance, en face, devenait difficile à

Des éléments aéroterrestres de onze armées de terre alliées, les avions de neuf armées de l'air et les navires de quatre marines de «guerre ont coordonné leurs actions contre le Koweit. Avec, au centre, une série d'opérations échelonnées, concues pour fixer l'adversaire et, sur les flancs, de puissantes manœuvres d'enveloppement pour tenter de couper de leurs arrières les troupes irakiennes au Koweit grace à des raids terrestres, aéroportés, héliportés et amphibies.

#### L'inconnue de la garde républicaine

Ce schéma d'attaque est relativement classique face à un adversaire traditionnellement statique et, de surcroît, désarticulé ou démotivé par une aviation et une artillerie qui ne lui ont jamais laissé de répit.

Organisé sur le mode soviétique, le dispositif irakien présente plu-sieurs lignes de défense, avec des unités d'inégale valeur. En première ligne, des formations de réservistes et de miliciens, jeunes et vieux, qui ne sont pas absolument convaincus de la nécessité de continuer les affrontements dès lors qu'ils croient de plus en plus à l'éventualité d'un abandon du Koweit par M. Saddam Hussein. En seconde ligne, des unités de l'armée régulière plus aguerries, mais affaiblies et probablement démoralisées. Enfin, derrière, en réserve pour des contre-offensives. un corps plus sûr et plus dur, forme des divisions de la Garde républicaine.

Dans les états-majors alliés, on a noté la résistance moins vive que prévu des premiers combattants irakiens. Les soldats qui n'ont même pas engagé les hostilités et qui se sont rendus relevaient des deux premières lignes. De l'aveu de M. François Mitterrand, qui évoquait l'inconnue de la garde républicaine, il semble que les meilleures unités de M. Saddam Hussein, basées à la lisière koweïto-irakienne, ne soient pas encore entrées en action.

C'est dans la perspective de leur engagement que l'opération en cours consiste à déployer, derrière les troupes d'assaut, une logistique inflisante pour passer, lorsqu'il faudra, à une nouvelle étape de la bataille, qui visera à démanteler la garde républicaine. C'est une manœuvre combinée, délicate à conduire de front si l'on ne veut pas présenter un objectif à des contre-attaques éventuelles.

La question demeure de savoir si le chef de l'Etat irakien a intérêt à mettre sa garde prétorienne en mouvement, au risque de la \* consommer \* à son tour, ou s'il n'en aurait pas davantage besoin pour l'après-guerre, dans l'espoir qu'elle contribue par sa seule menace à la sauvegarde du régime actuel



# L'échappée « Daguet »

En tout cas, l'adjudant - qui, la

veille encore, ignorait ce qui se tramait - régule le trafic avec une obstination de motard accordant la priorité, par exemple, aux convois de munitions, autorisés à doubler toute la file.

Cette voie-là, donc, a été explorée la nuit dernière par «Daguet». Mais où était-elle, cette division «Daguet», dimanche en fin d'après-midi? Nulle trace. A coup sûr, ses régiments les plus avancés, légionnaires et spahis, sont loin, très loin devant, comme avalés par JACQUES ISNARD | le désert. «A 50 kilomètres», dira

que corrobore un pilote d'hélicop-tère croisé près de la frontière. Il a effectué dans la journée des missions de reconnaissance. La veille, il a tiré trois missiles sur trois véhicules blindés irakiens, touchés tous les trois. « Ça ne fait pas plaisir, bien sûr, mais c'était eux ou moi. Et puis, moi, je n'ai pas envahi le pays du copain.» Il a vingt-huit ans et va se marier à son retour.

Ces escarmouches mises à part, le plus frappant reste cette absence de toute trace de combat aux alentours de la frontière. Oui, les Francais ont pénétré en Irak comme dans du beurre, sans rencontrer

stèle de pierre portant naïvement Non, les marsouins n'ont pas dû avoir trop de mal à passer ce «for-D'ailleurs, à quel moment au juste sont-ils passés? En fait, l'of-

armés qui ont insulté la Terre

fensive terrestre avait commencé bien avant la fin de l'ultimation fixé aux Irakiens. Dès la nuit du vendredì 22 au samedi 23 février, des hélicontères Gazelle équipés de missiles anti-chars Hot avaient ne transmet pas ses renseignements pilonné des objectifs irakiens. Dès vers le sommet », explique un offi-samedi, les artilleurs du 11: RAMa ciel. Toujours est-il que ne se trouavaient recu l'ordre de «mise en route» de la division «Daguet» et s'étaient en conséquence revêtus de leur combinaison anti-chimique. Quant à l'infanterie française, dès avant la fin de l'ultimatum, elle avait, en certains endroits, franchi

Reste à savoir pourmoi tout s'est sainte». Dans la cour, une curieuse déroulé si facilement au cours des premières vingt-quatre heures pour dessinée et presque effacée la carte de la Palestine (Israël). C'est tout. les troupes françaises. Est-ce vraiment, comme l'assurent les officiers, parce que les Irakiens n'ont pas décelé l'emplacement de «Daguet»? Il semble a priori que la secret sur lequel le SIRPA veille jalousement ait été, au total, correctement préservé.

> Quand bien même les premières lignes auraient-elles subodoré quelque chose, « une armée en déroute ciel. Toujours est-il que ne se trouvaient en face de «Daguet» que des troupes de second ordre, aux uniformes approximatifs, chaussées de baskets. Le plus dur pour la division française est certainement encore à venir.

DANIEL SCHNEIDERMANN

## Vingt mille prisonniers

Dans un paysage lugubre, sous peu profonds, certains détruits, et un ciel bas, un soldat irakien vêtu qui ressemblent plus à ceux d'un maillot de corps et d'un pantalon kaki est accroupi, les veux levés vers ses vainqueurs qui l'entourent en braquant leurs fusils sur lui : les premières images de reddition des soldats irakiens, pathétiques, ont été diffusées dimanche 24 février par les chaînes de télévisions américaines.

Dans l'un des reportages, des soldats saoudiens s'affairent à ligoter des prisonniers de guerre irakiens, dont beaucoup ne sont vêtus que d'un calecon long. Un soldat aide l'un des captifs, choqué ou blessé, à se relever. L'homme, ventripotent, âgé d'une quarentaine d'années, est torse nu. Il se lève et commence à marcher comme un automate; son pantalon menace de lui tomber sur les chevilles. Le Saoudien remonte le pantaion un peu rudement et pousse son capill vers un groupe d'autres prisonniers assis, les mains liées dans le dos.

Une escouada de soldats saoudiens poursuit pendant ce temps le «nettoyage» des abris irakiens

construits pendant la première querre mondiale qu'aux bunkers ultra-modernes que les irakiens passaient pour posséder. Ils tirent des coups de fusil dans les entrées et appellent en hurlant les occupants à se rendre. On distinque deux corps recroquevillés sur le sol. Un Irakien au flanc ensanglanté, les yeux hegards, embrasse deux Saoudiens qui le Soutiennent.

Dans le lointain, au sommet d'une crête à peine distincte du désert ocre, un drapeau blanc triangulaire enfilé sur un bâton, flotte au vent au milieu des cailloux. A l'horizon, une file interminable de prisonniers s'éloigne.

Le nombre élevé des prisonniers irakiens faits par les forces de la coalition dès les premières heures de l'offensive terrestre au Kowett pourrait se révéler rapidement un problème. Le commandement américain à Ryad a fait état lundi matin dans un communiqué de près de cuirze mille Irakiens captu-rés ou qui se sont rendus dans les premières vingt-quatre heures de l'offensive. Quelques heures plus tard, le commandant des forces arabes donnait le chiffre de vingt

Dès avant le lancement des opérations, samedi, le général Perry Smith, expert militaire de la chaîne de télévision américaine CNN, avait estimé que «la collecte des prisonniers sera un des problèmes les plus sérieux » pour les forces de la coalition. Les alliés ont construit des camps pouvant accueillir quelque cent mille hommes. Mais ce chiffre risque d'être dépassé.

Selon les plans du commandement, les prisonniers sont d'abord regroupés à l'arrière des premières lignes. Ils sont ensuite transférés dans des camps à la garde de l'armée saoudienne. Le ravitaillement de millière d'hommes, voire de dizaines de milliers, leur transfert sur plusieurs centaines de kilomètres, ont été prévus de longue date. Un afflux trop brusque aggraverait cependant les difficultés, surtout dans les zones de com-

#### « Une armée en déroute»

En atteste la visite de ce poste frontière irakien abandonné. Pendant plusieurs semaines, les marsouins français, qui campaient en face à quelques kilomètres, l'ont tenu au bout de leurs jumelles, y guettant les allées et venues. On a même donné à observer à M. Joxe, en visite à la frontière (le Monde du 7 février), ce redoutable «bunker». Les nombreux impacts d'obus alentour attestent que l'artillerie française l'a «traité» comme il fallait. Pourtant, tout laisse penser qu'il était abandonné depuis plusieurs semaines. Peut-être des patrouilles irakiennes y séjournaient-elles périodiquement. Mais, dans ce banal poste frontière en parpaings, tout respire un abandon de longue date. Dans un recoin, outre l'inévi-table portrait de Saddam Hussein, un petit manuel sur l'usage des masques à gaz, une boîte de fruits au sirop jordaniens, un emballage

de flacon d'eau de toilette de Paris. De curieuses harangues, aussi, rédigées en arabe, aux «enfants d'Egypte pour empêcher les étran-gers de salir le ciel d'Egypte et l'eau du canal de Suez». Signé du «chef Saddam Husseln». Ou encore, cet «Appel aux Arabes et musulmans à se révolter contre les étrangers

7

## M. Joxe: « Les soldats français ont démarré comme un TGV »

Citant un responsable amédéfense, M. Pierre Joxe, a affirmé, dimanche 24 février, au « Club de la presse Europe 1-Libération », que « les soldats français ont démarré comme un TGV » pour la reconquête du Koweit. «Il y a un risque que cette guerre se prolonge, a-t-il cependant ajouté, et qu'elle soit une épreuve très cruelle » .

M. Joxe, qui intervensit après l'entretien télévisé du chef de l'Etat, a, à plusieurs reprises, insisté sur le fait que l'objectif des opérations en cours n'était ni l'Irak, ni même Bagdad, « mais la libération du Kowelt >. « Nous n'avons aucun contentieux avec le peuple irakien, ni avec aucun pays arabe (...). Les opérations sont motivées par l'obstination des dirigeants ira-

ricain, le ministre de la pas notre ennemi, il est la première victime de Saddam Hussein qui a ruiné son pays et hypothéqué l'avenir pour des années », a dit M. Joxe.

Le ministre de la défense s'est refusé à dire combien de temps la guerre aéroterrestre pouvait encore durer, car le commandement irakien pourrait avoir « une impulsion criminelle », évoquant ainsi implicitement un recours à l'armement chimique.

Selon M. Joxe, des soldats du génie et des commandos français - les premiers pour déminer, les seconds pour assurer la protection - pourraient entrer dans Koweit-Ville et aider à rouvrir l'ambassade de France. Les dipositions seront prises en temps utile pour rouvrir normalement l'ambassade de France.

iu combat

20 6 2

200 A Table 200 A Table 200 A Table 200

See Take the State of the

element of the

資価がながら こ A CONTRACTOR OF STREET many many to the same The same of the same of

Marie Santa Company

# Le Comité de libération koweïtien à Londres fait état de témoignages et de rumeurs d'atrocités

de notre correspondant

La lumière ne brille qu'à un seul étage de ce luxueux immeuble de bureaux situé au cœur de Mayfair, un des quartiers les plus élégants de la capitale. Aux alentours, Jimanche soir, règne le calme tra-ditionnel du week-end britannique. Le téléphone sonne : « Tout le Koweit est libéré. On va hisser le drapeau à minuit... » L'appel vient de Taëf, en Arabie saoudite, où se trouve le gouvernement en exil. « Je n'v crois pas. Il v a tant de rumeurs », commente calmement le docteur Jaafar Behbehani, un des dirigeants du Comité pour la libération du Koweît, qui a installé ici son quartier général.

Le téléphone sonne à nouveau. Les forces de la coalition contrôleraient plusieurs localités du sud du Koweit, telles qu'Ah-madi, Fahaheel et Soubaya. Des

voitures munies de haut-parleurs circuleraient dans les rues d'une autre localité également libérée, Sabah-al-Salem, invitant la population à rester dans les maisons jusou'à ce que la ville ait été « nettoyée». Cette fois, le docteur Behbehani y croit. L'information vient directement d'un Kowestien

Le téléphone ne cesse de sonner. Le message concerne un Koweitien réfugié à Londres. Sa semme et ses enfants, restés à Koweit-Ville, sont en bonne santé, mais son père a été emmené en Irak. Un peu plus tard, c'est le Foreign Office. Un assistant de M. Douglas Hurd confirme le rendez-vous du lendemain. Qua-tre représentants du comité doivent être reçus lundi par le secrétaire au Foreign Office.

La moquette grise de bon ton, le matériel moderne de bureau, pho-tocopieuses, fax et machines à traitement de texte ne dépareraient

pas le cabinet d'un avocat d'affaires ayant pignon sur rue. Les mondanités ne sont d'ailleurs pas absentes. Un agent de change de la City, qui travaille depuis plus de trente ans avec des Koweitiens, a apporté des statuettes en argent massif faites par sa femme, « qui a un temperament d'artiste » et qui illustrent la lutte pour la libération de l'émirat. Celles-ci orneront peut-être bientôt les galeries marchandes reconstruites de la ville de

#### Rafles, exécutions

Les témoignages lointains contrastent avec cette atmosphère de salon. Un Koweitien a pu entrer en contact par téléphone avec des exilés à Bahrein. Il leur a dit que des soldats irakiens avaient fait monter de force dans des autobus et des camions tous les Koweitiens de sexe masculin âgés de treize à quarante ans qui s'étaient rassemblés le 22 février dans les mosquées pour la prière du vendredi. Ils les ont emmenés vers une destination inconnue. Le même témoin parle d'exécutions sommaires dans les rues et estime que huit mille personnes ont été tuées ces der-niers jours.

La rafle de vendredi est peut-être destinée à donner aux frakiens une monnaie d'échange lorsqu'il sera question des réparations de guerre, estime le docteur Behbehani. Les services de renseignements britanniques, cités par le Sunday Times, ont confirmé l'événement et 'avancé le chiffre de trente mille personnes ainsi emmenées de force. Il s'agit là d'une politique concertée, alors que les exécutions

en pleine rue semblent le fait de soldats livrés à eux-mêmes. Selon un autre témoignage parvenu jusqu'à Londres, un groupe de soldats a fait irruption dans la nuit de samedi à dimanche dans deux blocs d'habitation de Kowelt-Ville, chassant les habitants puis les tuant à l'extérieur. Ils se sont ensuite retranchés dans ces deux immeubles en attendant l'arrivée des forces de la coalition.

DOMINIQUE DHOMBRES

## Les Irakiens auraient incendié le centre de la ville de Koweït

Des exilés koweitiens, en contact toutefois visibles de mit et semblem éléphonique avec des compatriotes restés dans l'émirat, ont rapporté, samedi 23 février, que le centre de la ville de Koweit avait été incendié: des explosions auraient retenti sur une vaste étendue, du quartier des affaires aux zones industrielles et portuaires. Les irakiens « ont commencé la destruction du centre de Koweit». a déclaré un exilé. Il a ajouté que ses compatriotes avaient du mal à décrite les événements avec précision, les soldats irakiens ayant ordonné aux habitants de rester chez eux. « Personne n'a le droit de sortir ni de voir ce au"ils font a. a-t-il dit. Certains feux sont

provenir de banques ou d'immeubles de bureaux du centre-ville.

Selon le réfugié, arrestations et exécutions continuent au Koweit. Des Irakiens payés pour collaborer avec la résistance koweitienne ont rapporté qu'entre quatre et cinq mille Koweitiens avaient été tués ces derniers jours. Un rapport du Pentagone diffusé samedi à Ryad affirme qu'entre deux mille et dix mille Koweltiens ont été victimes d' « aprocités » dans la capitale de l'émirat, dans les vingtquatre ou quarante-huit heures précédant l'attaque terrestre. - (Reuter,

Amb. de Gde-Bretagne KOWEIT Ministère de l'information IDALIYA JABRIYA

## Un contrat pour le « pompier volant »

«Red» Adair, le célèbre « pompier volant », a déclaré. dimanche 24 février sur une chaîne de télévision américaine, avoir déjà signé un contrat avec les autorités koweitiennes en exil pour aller éteindre, le moment venu, les puits de pétrole en feu de l'émirat. Il devait partir, lundi 25 février,

mencer à travailler qu'une fois la

« Red » Adair n'a pas révélé le montant du contrat. Il a simplement rappelé que chaque puits en feu fait partir en fumée pour 1000 dollars de pétrole à la minute. Ce qui préoccupe le plus « Red » Adair est de savoir à quelle distance des puits sont pour l'Arabie saoudite, étant les mines posées par les Irakiens... - (AP.) entendu qu'il ne pourrait com-

## Bagdad envisageait d'installer un système « démocratique » au Koweït

Moins d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum des alliés samedi 23 février, l'agence irakienne INA avait annoncé que les bases d'un système politique « démocratique » au Koweit étaient actuellement envisagées par « les responsables concernés ».

Citant des sources proches du Conseil de commandement de la révolution - qui s'est réuni samedi sous la présidence de M. Saddam - INA a ajouté que « ces responsables, en coopération avec les courants religieux et les forces nationales hostiles à l'impérialisme ct à l'hégemonie étrangère, étudient sérieusement cette question dans le cas où l'Amérique et ses alliés refu-seraient l'initiative soviétique » de

Au lendemain de l'invasion du Koweit, Bagdad y avait installé un gouvernement fantôme, qui avait cessé d'exister dès l'annexion de

Samedi égatement, Radio-Bag-dad avait mir en garde les alliés

ble n en cas d'offensive terrestre, qui prendrait la forme d'opération de commandos sur leur propre sol. «Les Irakiens n'hésiteront pas à leur infliger une défaite non seulement sur le champ de hataille, mais aussi partout où pourront les atteindre les mouddjahidins. Les États-Unis, l'Europe et les autres pays de l'alliance sale ne seront pas épargnés par les attaques des

fedayines », a affirmé la radio. L'Irak a, pour la première fois, montré samedi aux journalistes étrangers les dégâts causés par les bombardements aériens aux centrales électriques alimentant Bagdad. Celle de Daura, la plus importante, a été gravement atteinte le 17 janvier, puis bombardée à nouveau deux jours plus tard. D'après un de ses responsables, la centrale avait coûté environ 2,5 milliards reconstruction coliterait aussi cheret prendrait au moins trois ans. -

L'appel de M. Saddam Hussein à ses soldats

#### « Combattez-les!»

Le président îrakien Saddam Hussein a exhorté, dimanche 24 février, ses soldats à résister à l'assaut lancé à l'aube par les forces américaines et alliées . « Sinon, a-t-il averti, l'Irak sera plongé dans les ténèbres. »

« Combattez-les! Combattez-les!» a-t-il répété à ses troupes dans une allocution de dix minutes diffusée par la radio peu après 10 h 30 (8 h 30 heure de Paris), au cours de laquelle il s'en est notam-ment pris au président Bush et au roi Fahd d'Arabie saoudite.

M. Saddam Hussein a souligné que l'offensive alliée avait coïncidé avec une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU prévue pour examiner un plan de paix soviétiexaminer un plan de paix soviéti-que et a qualifié le président amé-ricain de « perfide ». « Au moment où il était décidé que le Conseil de sécurité se réuniralt pour examiner l'initiative de paix soviétique, que nous avons approuvée, le perfide a commis sa traitrise », a-t-il dit. « L'abject Bush, son obscène agent les dutes qui ex soul acc Fahd et les autres, qui se sont aco-quines avec eux dans le crime, la honte et l'agression, ont commis la traitrise. »

M. Saddam Hussein a cependant déclaré que la victoire serait ira-kienne. « Comballez-les, ô Irakiens, avec toutes les valeurs qui sont les vôtres. O soldats de la Mère de toutes les batailles, (...) combattez-les avec voire foi en Dieu, a-t-il lancé. Ils découvriront que le peuple glorieux d'Irak et ses vaillantes forces armées ne sont pas ce qu'ils croient et imaginent l'» « Combat-tez-les, 6 vaillant soldats! Combattez-les pour chaque femme libre et chaque enfant innocent. Leur défaite sera le début de la conquête des conquêtes, a-t-il poursuivi. Les armes de la supérioté seront parties (...) Seuls les hommes d'hon-neur décideront du résultat.»

#### « Tuez sans merci »

Auparavant, Radio-Bagdad avait exhorté les soldats irakiens à « tuer sans merci » et déclaré que l'armée irakienne infligerait honte et des-tructions à George Bush et aux forces américaines. « Vous livrez les plus honorables batailles et enregistrez les victoires les plus glo-rieuses, avait ajouté Radio-Bagdad à l'adresse des troupes irakiennes. Combattez-les, soldats, et tuez-les sans merci. Tuez-les pour défendre l'Irak, la nation, l'histoire et toutes les valeurs nobles et honorables. »

## L'euphorie, de nouveau

Le président américain, qui n'avait cessé de dire que le conflit suivrait le calendrier établi à Survrait le calendrier établi a Washington, et non à Bagdad ou ailleurs, a tenu parole. L'offensive, baptisée « phase finale de la libéra-tion du Kowelt », a été déclenchée exactement à la date prévue depuis quinze jours. Ni les efforts soviétiques ni la série de concessions de dernière minute des Irakiens ne sont parvenus à troubler les plans mis au point par la Maison Blanche, le Pentagone, et le général Scwharzkopf, à qui avait été réservé le privilège de proposer, parmi différentes options possi-bles, le jour exact de l'attaque.

En dépit des aimables paroles qui leur ont été prodiguées en abondance, et des multiples et lon-gues conversations téléphoniques entre MM. Bush et Gorbatchev, les Soviétiques ont été tenus à distance et priés de se souvenir que, ne participant pas à l'action sur le terrain, ils ne pouvaient influer sur son déroulement. Et l'URSS, qui avait été informée à l'avance de l'ouverture des hostilités, le 16 jan-vier, n'a pas cette fois été prévenue de l'attaque terrestre.

Si la Maison Blanche a refusé le délai réclamé par M. Gorbatchev, si elle a imposé à l'Irak un ultimatum de vingt-quatre heures assorti de conditions draconiennes, et si elle a immédiatement mis ses menaces à exécution, c'est, expli-que-t-on de source officielle, parce au'il était urgent de mettre un terme aux « atrocités » commises par les Irakiens au Koweit. Mais la mention de ces atrocités s'est elle même inscrite dans le calendrier initialement prévu : M. Bush en a fait état en même temps qu'il énonçait l'ultimatum et acc les Irakiens de pratiquer une politique de la terre brûlée, les officiels américains et alliés développant ensuite les mêmes thèmes. Pour être excellente, selon toute

apparence, la situation militaire n'en est pas moins largement inconnue. Des l'annonce de l'attaque, samedi en début de soirée, heure de Washington, M. Dick Cheney avait annoncé un plack-out total sur les opérations et unc suppression, jusqu'à nouvel ordre des briefings militaires. Après quelques heures de silence, des officiels du Pentagone ont pourtant commencé à répandre quelques confidences, mais ces « fuites », impossibles à attribuer, peuvent aussi bien participer de

l'information que de la désinfor-mation, CNN a ainsi annoncé que onze Américains avaient été tués, mais sans préciser quand ce bilan avait été établi. D'autres informaavant ete etaou. D'autres informa-tions, venues du théâtre des opéra-tions, comme la prise de l'île de Failaka par les marines, ont été ensuite démenties.

Mais si tout continue à aller aussi bien, il est possible que la aussi oten, n'est possione que la routine des briefings militaires soit rétablie - le général Schwarzkopf a d'ailleurs été le premier a briser le silence officiel, dès dimanche matin, pour apporter les premières nouvelles encourageantes, tout en soulignant qu'il restait beaucoup à faire. L'affrontement à venir avec ce qui peut subsister de la garde républicaine irakienne reste un sujet de préoccupation largement évoqué par les analystes militaires.

#### Une présence militaire prolongée au Koweit ?

Mais ni ces incertitudes ni les précautions de langage de l'admi-nistration ne font vraiment le poids face à l'optimisme ambiant. Le démocrate Les Aspin, président de la commission de défense de la Chamber des modes et la commission de la commission de Chambre des représentants, estime que l'affaire sera dans le sac d'ici à trois ou quatre jours.

Quelle que soit la validité du pronostic, on s'interroge naturelle-ment sur la «suite» de cette campagne de libération du Koweît, et c'est là que les choses deviennent beaucoup moins claires. Certes, l'objectif immédiat des opérations militaires n'est pas du tout mysté-rieux : il s'agit de couper le gros des forces irakiennes de leurs arrières avant de les détruire, Que cette armée tente de fuir vers le Nord ne suffira peut être pas à cal-mer les ardeurs des coalisés : « il n'y aura pas de sanctuaire à l'inté-rieur de l'Irak pour les focupation du ont contribué à l'occupation du Koweit », a indiqué, dimanche, M. Cheney. Il s'agit donc, semblet-il, de mener à son terme l'élimi-nation de l'essentiel de l'armée irakienne et de son matériel.

Mais ensuite? Saddam Husseinn, « désarmé » ou presque, et certainement humilié, tombera-t-il comme un fruit mûr ou bien faudra-t-il aller jusqu'à Bagdad pour lui régler son compte, une perspec-tive qui suscite les plus grandes réserves chez un grand nombre d'élus, y compris parmi les plus fermes soutiens de M. Bush? L'administration semble envisager une-

autre solution, au cas où le dicta-teur parviendrait à se maintenir : il s'agirait de laisser en place le système de sanctions économiques et, par-là, de mettre l'Irak dans l'impossibilité d'entamer sa reconstruction aussi longtemps que Saddam Hussein resterait au pouvoir. C'est, en filigrane, le sens des propos tenus dimanche par le général Scowcroft, conseiller national de sécurité de la Maison Blanche: «S'il [Saddam] ne survit pas, cela ouro des conséquences sur la miestion des sanctions et sur leur

Le général Scowcroft a aussi donné quelques indications préliminaires sur l'une des questions qui préoccupent le plus les Améri-cains : le rapatriement des troupes, après la victoire, conformément aux promesses maintes fois formu-lées par le président Bush. « Nous espérons que les forces américaines pourront se retirer très rapidement », a déclaré M. Scowcroft, et il a ajouté que si les Américains ntendaient « contribuer à la sécurité dans la région », cela pouvait à son avis être réalisé « sans une présence américaine massive».

Mais pas forcément sans aucune présence américaine, y compris à terre : le général Scowcroft a ainsi fait état « d'indications » selon lesquelles le Koweit serait disposé à eccueillir sur son territoire des forces américaines et internationales. En août dernier, torsqu'il avait donné son accord à la venue de troupes américaines en Arabie saoudite, le roi Fahd avait exigé des Etats-Unis un engagement écrit à retirer ces troupes après le consiit. Le Koweit n'est évidemment pas dans une situation comparable, et ne peut guère refuser un tel service aux Américains. D'autant qu'il s'agirait, en principe, d'une présence limitée dans le temps et concernant un contingent peu important. Les Etats-Unis ont indiqué de longue date, et ils l'ont redit dimanche par la bouche du général Scowcroft, qu'ils préféraient voir la «sécurité dans la région » assurée pour l'essentiel par les régimes arabes membres de la coalition, « assistés peut-être par des forces des Nations unies».

JAN KRAUZE ...

pr. . . .

No.

Les recies ---

envoyes
toutes les
presse
des dur
rencarence
D'autre
presse greater
tionness er
controlers
tages dist

tages did.

de relevación
exigen:
heur de touindique;
censure
n est car are-

n est pas application in est pas application de suiste d



1629 Pine Street at Van Ness • San Francisco, CA 94109 MBA Master of Business Administration UNIVERSITÉ A SAN FRANCISCO spécialisée en management international, associant une pédagogie active à l'expérience d'un projet personnel/professionnel : programme

> Pully approved to grant the Master of Business Administration with an emphasis in international management.

Filière d'admission : 3e CYCLE

Diplômés de l'enseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - ingénieurs - DEA - DESS - IEP - Grandes Écoles - Titulaires de magistère,

Programme de 12 mois à San Francisco, modulé en fonction de votre formation initiale et de votre niveau d'anglais, conduisant au : M.R.A.

Informations et sélections : European University of America 17/25, rue de Chaillot (métro léna) - 75116 Paris, (1) 40.70.11.71 naçus par European University of America \* 1629 Pine Street at Van Ness \* San Francisco, CA 94109 Françair cast executis en Europe et en Asie : Talk Ming, Hong Kong et eux USA : PhD

**3**/

## Le face-à-face des chefs militaires

Face aux principaux chefs militaires de l'opération « Tempête du désert », emmenée par le général Schwarzkopf, l'armée irakienne a à sa tête un féal – mais relativement inconnu des alliés – de M. Sad-

e déclenchement

trakiens auraient incendié

tre de la ville de Koweit

AT SECTION

. 422 --

11. 15

1. 4. F 2112

3.515

ing in the property of the pro

100

Control to the second

1. 1 · 1 · 1. 20 (1865年)

್ಷ ಕ್ಯೂಚಿತ್ರಗಳು

- EE

12 12 122

or little 12 to

A STATE OF THE STA

The state of the s

E

T (78%)

2 2 a

1 1

Marie A. T.

many as known

par and the transfer of the t

**新 98** (40 )

1 72 2. 7.2

of a wegg

· See Dear

Tes bear

 Norman Schwarzkopf. – Cinquante-six ans, dont environtrente - quatre années sous l'uniforme américain. Fils d'un général qui a commandé la police du chah d'Iran dans les années 50. Sorti de West Point. A servi dans l'infanterie au Vietnam, où il a fait deux séjours, en 1965 puis en 1970. A com-mandé en 1983 la 24- division d'infanterie mécanisée et, cinq ans plus tard, il devient le « patron » de la Force américaine de déploiement rapide. qui a engagé des unités en Arabie saoudite. Il est le commandant en chef des coalisés.

- Sir Peter de la Billière. -Cinquante-six ans, dont trentesix sous l'uniforme britannique et vingt années, au total, au Proche-Orient à des titres divers. Ancien des célèbres commandos SAS (Special Air Services), il s'est illustré en Malaisie, à Oman, à Aden et au Soudan. A la tête des SAS, il a mis fin au siège de l'ambassade d'Iran, à Londres, il y a une dizzine d'années. Normalement, il aurait dû quitter le service actif de l'armée britannique en novembre 1990, il est le « patron » du corps expéditionnaire anglais.

- Michel Roquejeoffre. -Cinquante-huit ans, dont trenteneuf ans dans l'armée de terre française. Un spécialiste du génie aéroporté, issu de Saint-Cvr. Il a servi en Afrique, après un séjour en Algérie entre 1956 et 1959. Il a commandé le 17 régiment du génie parachutiste, à Montauban, en 1978 Dès 1984, il a été de ceux comme chef d'état-major - qui ont participé à la création de la Force d'action rapide (FAR), dont, aujourd'hui, des unités sont alignées en Arabie saou-dite. Après divers postes d'état-major, il commande la FAR en juin 1990. En septembre de la même année, il est choisi pour commander le dis-positif « Daguet ».

- Bernard Janvier. - Cinquante-deux ans et ancien de Saint-Cyr. Il a servi en Algérie, à Madagascar et au Liban (au titre de la Force multinationale). Il a notamment commandé le 2. régiment étranger de parachutistes (REP) à Calvi, avant d'être engagé au Tchad pour l'opération « Manta ». Depuis juillet 1989, il était chef de la division organisation logistique à l'état-major des armées et, à ment du dispositif « Daguet ». (I a pris le commandement de la division « Daguet », forte de 13 000 hommes, quand le général Jean-Charles Mouscardès, qui l'avait installée, dut regagner la France pour raisons de santé.

- Rachid Al Takriti. - Chef d'état-major des armées irakiennes, nommé en novembre 1990, après le limogeage du général Nizar Abdel Karim Al Khazraji. A la différence de son prédécesseur, qui passe pour un officier de carrière brillant et qui s'est illustré pendant le conflit irano-irakien, le nouveau « patron » des forces irakiennes, sur lequel on ne dispose pas d'informations détailléss, est un officier plus politique : il a commandé auparavant la garde républicaine.

## Une facilité qui inquiète

Le matériel antichar Tow, en grande quantité, mais aussi des obus, des caisses de munitions et des centaines de citernes de carburant forment le gros du convoi. L'hôpital de campagne établi sous de grandes tentes vertes, non loin de là, ne paraît pas en grande effer-vescence, et sur les 500 kilomètres de la route qui longe la frontière, seuls deux hélicoptères ornés de la croix rouge et quelques ambu-lances sont visibles.

Toute la journée, c'est par longues colonnes de blindés que les troupes alliées ont franchi la frontière, dans laquelle de larges ouver-tures avaient été opérées ces trois derniers jours. Quelques coups de canon ont été tirés, mais de manière sporadique; la percée ne semble pas avoir rencontré de vraie résistance, à l'exception de la région de Wafra, où les marines américains ont été accrochés par une division irakienne.

Tôt dimanche matin, les troupes saoudiennes et koweltiennes, légè-rement encadrées par des forces spéciales américaines qui menaient l'offensive le long de la côte, étaient déjà à hauteur du village d'Al Khiran, à 20 kilomètres à l'in-térieur du Koweit. Elles ont encore progressé dans la journée, sans ren-contrer de très forte résistance.

#### Plusieurs milliers de prisonniers

Les Britanniques, Egyptiens et Syriens marchent, eux, vers le nord de l'émirat à partir du centre du front, alors que Français et Américains, à l'extrémité ouest, poursuivent leur avance dans ce qui apparaît être un mouvement tournant pour séparer le Koweît de l'Irak et affronter la garde républicaine irakienne, qui n'est pas, au cours de ces premières trente-six heures de combat, entrée en action.

Presque partout les troupes irakiennes qui se trouvaient en pre-mière ligne se sont rendues et, en quelques heures, plusieurs milliers de prisonniers – ce chiffre aurait atteint dix mille lundi – se trouvaient aux mains des différentes armées. L'image de ces soldats, jeunes ou très âgés pour certains, mains liées dans le dos et treillis débraillé, restera la vision la plus marquante de cette offensive qui semble se dérouler mieux que prévu, mais réserve sans doute encore bien des surprises.

Combiné à l'offensive terrestre, un débarquement des marines, annoncé de source koweitienne mais non confirmé, aurait eu lieu aussi sur l'île de Faīlaka, à une demi-heure par bateau de Kowelt-Ville. Cette petite ile de 12 kilomètres de long sur 7 de large, avait été très violemment bombardée jeudi et des rumeurs de débarquement avaient déià circulé.

Majoré le black-out sur le déroument des opérations annoncé par ISABELLE VICHNIAC Washington et confirmé samedi

soir par les différents porte-parole militaires alliés à Ryad, au milieu de l'après-midi de dimanche, le général Schwarzkopf, commandant en chef de l'opération « Tempète du désert », affirmait « que toutes les tempes qui entique et par les troupes avaient atteint leurs pre-miers objectifs et que l'offensive miers objectifs et que l'offensive progressait avec un succès spectacu-laire ». Mais, précisait-il prudem-ment, « la guerre n'est pas finie ». Les pertes alliées, selon le général Schwarzkopf, seraient « légères »; onze marines auraient été tués, sans doute dans la région de

laquelle, jusqu'à présent, la grande majorité des troupes alliées ont pénétré au Koweit semble montrer, soit que les défenses irakiennes n'étaient pas aussi importantes qu'on voulait bien le dire, soit que l'armée irakienne s'est repliée plus au nord, dans l'éventualité d'une contre-attaque. Enfin, on estimait généralement entre 400 000 et 500 000 le nombre de soldats ira-kiens se trouvant au Koweit. Si 14 000 se sont bien rendus, où sont passés tous les autres, même si le nombre de victimes irakiennes reste inconnu?

Autre question : qu'en est-il des menaces du président irakien, armes chimiques, bactériologiques notamment, qui se sont limitées pour l'instant à de nouveaux tirs de missiles Scud sur laraël et l'Arabic conditée? Le débuie de l'arabic conditée? Le débuie de l'arabic conditée? Le débuie de l'arabic conditée? Le débuie d'arabic services de la débuie de la destination de la dest bie saoudite? Les débris d'un Scud sont tombés à Ryad samedi soir, endommageant sérieusement une

matum, dressait ce qui devait être le dernier bilan des destructions effectuées par la seule aviation : 1 685 chars sur les 4 000 présents sur le théâtre des opérations au Kowelt; 925 véhicules blindés sur 4 000 et 1 485 pièces d'artillerie sur 3 200. Tout cela ajouté au matériel déjà endommagé et aux difficultés de ravitaillement et de communication des troupes irakiennes au Koweit. Le général Neal insistait aussi sur « la politique de terreur pratiquée par l'Irak au Koweit », indiquant que 180 puits de pétrole sur les 950 du Koweit étaient en feu, avant d'ajouter qu'il avait aussi reçu des informations sur la destruction de réservoirs d'eau et des dommages causés aux usines de dessalinisation.

Plus grave, le général Neal décla-rait : « Nous entendons beaucoup de choses sur des exécutions som-



Wafra. L'engagement autour de ce champ de pétrole enflammé avait commencé des vendredi, et samedi matin le commandant en chef des marines, le général Boomer, affir-mait que son dispositif « progres-sait avec précision vers l'offensive ».

Les troupes américaines auraient découvert lors de cette percée de nombreux explosifs encore attachés aux têtes des puits de pétrole, sans s'expliquer pourquoi ils n'avaient pas été utilisés. Des équipes de spécialistes ont été envoyées sur place, tandis que des engins de détection chimique signalaient des traces de fumée, dues selon toute vraisemblance aux embardements par l'aviation alliée de stocks d'armes chimiques

#### Nombreuses questions sur le dispositif irakien

La vitesse à laquelle se déroule cette offensive, que le général Schwarzkopf a demandé d'accélérer encore, pose cependant de nombreuses questions sur le dispositif irakien. La facilité avec

école dont les locaux étaient vides pendant cette période de vacances. Un autre a été tiré dimanche soir, mais il a été intercepté par un mis-sile antimissile Patriot et est retombé dans des zones inhabitées. Ces questions sans réponse incitent à la prudence pour la suite des opé-rations, même si, affirment des journalistes américains - seuls autorisés à suivre leurs troupes des premiers éléments de marines se trouvent aux abords de Koweit-

Ce qui est sur, c'est que, toute la nuit d'intenses bombardements ont été entendus près du front. En fait, des samedi et alors que les négocialaient touiours, la tension était à son paroxysme et les appareils lâchaient des bombes fuel air explosive sur les chamos de mines pour dégager le passage des alliés; 2 900 sorties aériennes, dont 1 200 au Koweit et au sud de l'Irak - un record - étaient effectuées, malgré le mauvais temps.

Lors de son briefing quotidien, le général Neal, qui parlait deux heures avant l'expiration de l'ulti-

maires. Il semble qu'il y ait eu à ce niveau une campagne systematique visant particulièrement les gens qui ont été lorturés, comme pour les faire taire. » Il affirmait aussi que les soldats irakiens arrêtaient et exécutaient au hasard des hommes et de très jeunes gens.

A 20 heures locales, soit à la minute même de l'expiration du délai, les pilotes américains, de retour de mission, recevaient par radio un message sans équivoque : « Saddam! Saddam! Ici les Etats-Unis, soyez sur vos gardes, vous n'avez plus le temps. » L'agitation regnait aussi à Dhahran dans le bureau d'information koweitien où le déclenchement de l'offensive terrestre a été salué par une explosion de joie. En deux minutes, des panneaux étaient affichés partout : « Prochaine étape : Kowelt-Ville. » En attendant c'est sous le feu des bombes que les Koweitiens toujours présents dans l'émirat auront fêté lundi le trentième anniversaire

de l'indépendance du Koweit. FRANCOISE CHIPAUX

## La Croix-Rouge demande la création de zones neutralisées pour évacuer les populations civiles populations civiles soient épar-

de notre correspondante

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a réussi à maintenir une délégation de onze personnes à Bagdad – mais qui Irakiens à se rendre au Koweit, ni à se déplacer librement en Irak, ni même à rencontrer les prisonniers de guerre alliés – est en train de renforcer de cent quarante personnes ses délégations basées dans les pays limitrophes.

Des hôpitaux de campagne mis sur pied dans ces pays sont prêts à fonctionner dans les plus brefs délais. Des équipes médicales attendent en Iran l'autorisation des autorités de Bagdad de traverser la frontière afin de venir en aide à la population civile irakienne et aux prisonniers de guerre.

Queiques heures après le déclenchement de l'offensive terrestre, le CICR a lancé un nouvel appel « au nom de toutes les victimes civiles et militaires » pour que les conven-tions de Genève soient respectées. Il souligne notamment que les blessés et les malades doivent être recueillis, que tous ceux qui se rendent « ont droit au respect » et que les prisonniers doivent être rapidement éloignés du front et évacués vers des zones où leur sécurité pourra être assurée.

Le CICR en appelle de façon pressante aux parties pour que les

Les récits et dépêches des envoyés spéciaux en Irak de toutes les grandes agences de presse internationales sont soumis à la censure préalable des autorités de Bagdad, qui «encadrent» les journalistes. D'autre part, les services de presse des armées alliées stationnées en Arabie saoudite contrôlent la plupart des reportages diffusés par les chaîne de télévision occidentales et exigent notamment que les lieux de tournage ne soient pas indiqués avec précision. La censure militaire préalable n'est pas appliquée en Egypte ni en Jordanie. En Israel, elle existe, mais les autorités n'exigent pas de voir les articles des journalistes avant leur transmission.

gnées, en acceptant notamment de créer des zones neutralisées. Lors de conflits précédents, de telles zones (même limitées dans le temps et réduites à quelques bâtiments) ont en effet permis de sauver un nombre li vies humaines. Le CICR souhaiterait enfin que les belligérants organisent, en cas d'aggravation des combats, l'évacuation des couches vulnérables de la population civile blessés, malades, enfants et vieillards - et autorisent l'acheminement de secours et de denrées essentielles à la survie des noncombattants

# Sept mois de crise

Voici les principaux événements de la crise du Golfe :

- 2 août : l'Irak envahit le Koweit. La résolution 660 du Conseil de sécurité de l'ONU exige son « retrait immédiat et inconditionnel ». L'émir

du Koweit se réfugie en Arabie saoudite. - 3 août : dans un « geste inhabi-tuel », Américains et Soviétiques appellent la communauté internationale à prendre des « mesures concrètes » contre l'Irak. Washington annonce l'envoi d'une force navale

dans le Golfe. - 6 sont : le Conseil de sécurité décrète un embargo économique

contre l'Irak et le Koweit. - 7 août : les Etats-Unis annoncent l'envoi de forces aériennes et terrestres.

- 8 août : l'Irak annexe le Koweit. - 9 août : le Conseil de sécurité iéclare l'annexion nulle et non ave-

- 10 sout : douze chefs d'Etat arabes réunis au Caire décident l'envoi d'une force panarabe en Arabie

- 12 août : après avoir déclaré le djihad (guerre sainte), le président irakien préconise «une solution globale» pour «tous les problèmes d'occupation dans la région», établissant ainsi un lien entre le réglement de la crise du Golfe et celui du problème

- 15 août : M. Saddam Hussein annonce que l'Irak va évacuer les territoires iraniens qu'il occupe encore pour mettre un point final au premier conflit du Golfe.

- 16 sout : Bagdad ordonne à 4 000 Britanniques et à 2 000 Américains au Koweit de se rassembler dans des hôtels. L'Irak annouce par la suite que les «hôtes» étrangers serviront de « bouclier humain ». - 28 soft : Mrak fait du Koweft sa

« dix-neuvième province » et ordonne la libération des femmes et enfants occidentaux retenus. 9 septembre: rencontre entre M. Bush et M. Gorbatchev à Hel-sinki. Les deux hommes pressent

l'Irak de se retirer du Koweit. - 24 septembre : devant l'ONU, M. Mitterrand déclare : « Que l'Irak affirme son intention de retirer ses troupes, qu'il libère les otages et tout devient possible.»

- 15 octobre : M. Bush déclare que M. Saddam Hussein pourrait devoir répondre d'atrocités commises au Koweit

- 30 octobre : les 263 otages fran-çais sont libérés.

- 8 novembre : l'Irak menace de réduire en cendres la péninsule ara-bique. M. Bush ordonne l'envoi de 100 000 soldats supplémentaires dans le Golfe. Les forces améri-

caines dépassent 300 000 hommes. - 18 novembre : M. Saddam Hussein offre de libérer, du 25 décem-bre au 25 mars, 2 000 Occidentaux et Japonais toujours retenes.

- 29 novembre : dans la résolution 678, le Conseil de sécurité autorise le recours à la force contre l'Irak, après le 15 janvier, s'il n'a pas évacué le Koweit.

- 30 novembre : l'Irak rejette l'ultimatum de l'ONU. M. Bush invite le ministre irakien des affaires étrangères, M. Tarek Aziz, à Washington et propose d'envoyer à Bagdad son secrétaire d'Etat, M. James Baker.

- 1º décembre : Bagdad accepte l'offre américaine, mais dit vouloir discuter en même temps d'autres questions, notamment du problème

- 6 décembre : M. Saddam Hus-sein annonce la libération de tous les étrangers encore retenus en Irak et au Koweit.

- 18 décembre : le président irakien exclut toute négociation avec les Etats-Unis s'il s'agit seulement de réaffirmer les résolutions de

- 22 décembre : l'Irak affirme qu'il n'évacuera jamais le Koweit et qu'il utilisera des armes chimiques s'il est attaqué.

#### 1991

3 janvier : M. Bush propose à l'Irak des pourpariers de la dernière chance à Genève.

- 7 janvier : le secrétaire d'Etat américain James Baker exclut un report de l'ultimatum sur l'évacuaeport de l'ultimatum sur l'évacua-ion du Koweit. – 13 février : plus de 300 civils sont tués, selon un bilan irakien, dans un abri de Bagdad bombardé tion du Koweit.

exhorte les alliés de Washington à n'accepter aucun compromis avec l'Irak; 605 000 hommes de la force multinationale font face à 540 000 soldats irakiens stationnés

au Koweit et à proximité. - 9 janvier : échec des ponrpariers de Genève entre M. James Baker et M. Tarek Aziz. L'Irak annonce qu'il attaquera Israel en cas de conflit. - 12 ianvier : le Congrès améri-

cain approuve le recours à la force. - 13 janvier : M. Saddam Hussein réaffirme que le Koweit « restera la dix-neuvième province de l'Irak » et deviendra « le théâtre de la grande bataille entre croyants et infidèles ». - 16 janvier : expiration de l'ulti-

matum de l'ONU. - 17 janvier : les hostilités débutent par des bombardements massifs

des aviations alliées sur l'Irak et le Kowell. - 18 janvier : l'Irak tire ses pre

miers missiles Scud sur Israel pour tenter d'impliquer l'Etat hébreu dans le conflit. - 25 janvier : Washington accuse l'Irak d'avoir provoqué, dans le Golfe, la pire marée noire de l'His-

- 29 ianvier : l'armée irakienne lance une attaque contre la ville-frontière saoudienne de Khafji. - 12 février : l'émissaire soviéti-

que, M. Evgueni Primakov effectue nne nouvelle démarche à Bagdad.

par l'aviation américaine. Washington affirme que l'immetable abritait un PC militaire.

- 15 février : l'Irak offre de se retirer sous condition du Koweit. Refus des alliés. - 18 février : M. Gorbatchev sou-

met à M. Tarek Aziz un plan de paix, mais M. George Bush estime qu'il ne remplit pas toutes les conditions posées par l'ONU dans ses

- 21 février : M. Saddam Hussein jure de ne pas céder et affirme que ses troupes continueront le combat, M. Tarek Aziz repart à Moscou pour de nouvelles négociations.

- 22 février : Moscou annonce que l'Irak a accepté un plan de paix en huit points. M. George Bush le rejette au nom des alliés et lance un uhimatum à M. Satidam Hussein, à qui il donne vingi-quatre heures pour commencier à évacuer le

- 23 février : sucun mouvement de troupes irakiennes n'a été. constaté à l'expiration de l'ultima-

- 24 février : le Pentagone annonce que les forces alliées ont lancé « une opération terrestre de grande envergure » contre les forces irakiennes au Koweit. «La libération du Koweit est entrée dans sa phase finale», déclare M. Bush.

PLBLICITE ITTERAIRE Tarking The second 

Le Monde

# Les Israéliens sont satisfaits de voir l'épreuve finale enfin s'engager

La détermination de George Bush impressionne les dirigeants israéliens. S'ils se félicitent que celui-ci n'ait pas cédé aux sirènes soviétiques - celles du compromis - ils savent aussi qu'il sera difficile de résister dans l'après-guerre à un président américain aussi « impé-

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant

C'est avec ce mélange de sentiments que l'offensive terrestre des alliés a été accueillie à Jerusalem. La satisfaction dominait, cependant, parce que les milieux officiels n'ont jamais caché que seule une bataille décisive sur le terrain serait susceptible de conduire à une défaite politique et militaire du président Saddam Hussein. Il en va de l'intérêt immédiat d'Israël, qui s'estime directement menacé par un régime ayant pour-suivi sans répit la course aux armements conventionnels et non conventionnels. Le premier minis-tre, M. Itzhak Shamir, a fait part de sa satisfaction et souhaité plein et rapide succès aux Etats-Unis et à leurs alliés.

Les ministres des affaires étrangères et de la défense, MM. David Lévy et Moshe Arens, en ont fait autant. Ils se sont entretenus dans la nuit de samedi à dimanche avec leurs homologues américains, MM. James Baker et Richard Cheney, et on se félicitait, à Jérusalem, qu'İsrael ait été ainsi rapidement tenu au courant par les Etats-Unis. Dans cette période délicate des relations entre les deux pays, au moment où l'on peut penser que les Etats-Unis veulent voir l'Etat hébreu s'en tenir strictement à sa politique de retenue, c'est un détail de forme qui compte.

Le sentiment de soulagement et de satisfaction à voir enfin engagée l'épreuve décisive avec Saddam

Hussein était partagé d'un bord à l'autre de l'échiquier politique. « C'est une journée unique et historique, disait le travailliste Itzhak Rabin; nous voyons le début de la fin de Saddam Hussein, avec cette phase de la guerre qui doit mettre un terme au régime du pire mégalo-mane que la région ait connu depuis trente ans. Voilà le senti-

#### Incident dans la vallée du Jourdain

N'était le permanent fond sonore des radios, poussé à plein volume à chaque bulletin d'information, la male» que possible pour une population qui doit toujours déam-buler le masque à conler le masque à gaz en bandoulière. A mesure qu'approche le dénouement de la guerre, les auto-rités affirment craindre que Saddam Hussein ait recours à l'arme chimique. La défense civile a mul-tiplié les rappels à l'ordre. mais,

contrairement à ce qui avait été décidé lors de la première semaine du conflit, l'état d'urgence n'a pas été proclamé. Les écoles sont restées ouvertes et l'économie fonctionne comme à l'habitude.

Pourtant Israel est toujours dans

la guerre. A l'aube du lundi 25 février – à 3 h 30 pais à 5 h 30 - une double attaque de missiles irakiens a été lancée sur le sud du pays. Armés de charges conven-tionnelles, les Scud - 38 et 39 tirés sur Israël – sont tombés sur une zone désertique. Samedi, à cinq minutes de l'expiration de l'ultimatum fixé par le président américain, le premier missile du week-end était venu s'écraser dans la « région centre », là encore sans faire ni victimes ni dégâts matériels. Ces attaques sont venues confirmer que Saddam Hussein entend toujours essayer d'entraîner

Israël dans la guerre et a de fragili-

ser » la coalition.

Dans la matinée de dimanche, c'est dans la vallée du Jourdain qu'avait en lieu un autre incident, lorsqu'une patronille s'est retrouvée face à face avec un homme armé infiltré depuis la Jordanie. A la suite d'un échange de coups de feu, l'homme a été mortellement blessé après avoir tué un soldat israélien. Cet incident-là est venu rappeler que l'Irak peut aussi être tenté de provoquer Israël en incitant ses partisans en Jordanie à multiplier ce type d'incursion voire en faisant entrer une ou deux divisions sur le territoire du royaume

Si plusieurs responsables, dont le Premier ministre, laissaient entendre qu'ils ne voyaient pas de néces-sité pour Israël, à ce stade, d'intervenir dans le conflit, les milieux officiels n'en rappelaient pas moins que la politique de retenue est susceptible d'évolution. Ils fai-saient remarquer que la coalition paraît aujourd'hui des plus solides, ce qui accroît la marge de manœuvre d'Israel. Certains ajoutent que pour participer activement à une « après-crise » qui sera dominée par des Etats-Unis, peut-être faudrat-il avoir participé à la guerre...

## Les Jordaniens abasourdis

Le début de l'offansive terrestre contre les forces irakiennes au Koweit a fait à Amman l'effet d'une douche froide. Malgré l'ultimatum américain et l'accélération des préparatifs à la frontière saoudo-koweitienne, les Jordaniens croyaient encore à une solution de compromis qui ferait l'économie d'une guerre dont l'une des principales victimes sera le royaume hachémite.

Les propos optimistes du roi Hussein, affirmant deux jours auparavant être plein d'espoir et entrevoyant «la fin du tunnel et le début d'une nouvelle aube », avaient rassuré une bonne partie de la population en entretenant l'illusion qu'il existait encore de réelles chances de paix.

de notre envoyé spécial

Dès samedi soir, rivés à leurs postes de radio, les Jordaniens et surtout les Palestiniens des camps de réfugiés étaient à la recherche du moindre indice susceptible de confirmer l'existence d'un accord de dernière minute qui aurait constituté à leurs yeux une « victoire morale et politique » de l'Irak. Aussi leur déception avait-elle été particulièrement vive dimanche matin à leur réveil lorsqu'ils apprirent que « la guerre » – la vraie, cette fois-ci – avait commencé. Littéralement abasourdie par l'événe-ment, la rue - contrairement à ce qu'on aurait pu croire - n'a pas

Seules quelque deux cents femmes obstinées, toujours les mêmes, qui avaient veillé samedi soir, à l'heure de l'expiration de l'ultimatum de M. Bush, devant les fenêtres de l'ambassade d'Irak, ont manifesté dimanche en fin d'aprèsmidi devant la mission diplomati-que des Etàts-Unis en égrenant les habituels slogans : « Bush va-t'en!», « Les bourreaux dehors!», « Résiste, 6-Saddam!»

Jordaniens et Palestiniens dissimulent mal leurs sentiments de colère, d'impuissance et de frustration derrière un optimisme de com-ALAIN FRACHON | mande. « Les Irakiens, nous en

sommes surs, vaincront, car Dieu est avec eux. » Une manière comme une autre de se remonter le moral. Et au fur et à mesure que la radio jordanienne et la télévision retransmettaient les communiqués triomphalistes de Radio-Bagdad affirmant que les « agresseurs [avaient] été taillés en pièces et que l'attaque [avait] échoué devant la résistance hérosque des troupes ira-kiennes, qui [avaient] infligé de lourdes pertes à l'ennemi », l'inquiétude commençait à céder la place à une certaine euphorie.

or spidich

Le gouvernement, pour sa part, n'a réagi qu'en début d'après-midi. condamnant en termes energiques mais mesurés l'offensive des alliés, « lancée malgré les progrès accom-plis par l'Irak frère et l'Union soviétique dans la voie d'un règlement de paix honorable et conforme à la légitimité internationale». Le com-muniqué, lu à la radio par un porte-parole officiel, affirme que e la Jordanie, profondément déçue par le peu de cas accordé par les alliés aux délibérations du Conseil de sécurité, invite l'organisme international à renouveler et à intensifier ses efforts pour imposer un cessez-le-feu ». « La Jordanie, qui des la première heure de la crise s'est efforcée de sauver la région des conséquences catastrophiques d'une guerre destructrice, poursuit le communiqué, déplore que la situa-tion ait dégénéré à ce point, dénonce cette agression, exprime la colère et l'indignation de son peuple, invite la communauté internationale à adopter une position ferme pour mettre fin aux com-

#### La « tromperie » de l'URSS

M. Moudar Badrane, le chef de la diplomatie irakienne, M. Tarek Aziz, oui a effectué un bref séiour samedi soir à Amman pour rendre compte de sa mission à Moscou (avant de regagner Bagdad par la route), a demandé à ses interlocujordaniens de poursuivre leurs efforts en vue d'un cessez-lefeu. Il aurait révélé au cours de ces entretiens l'étendue des dégâts infligés par l'aviation alliée. Il cours des trois dernières semaines cisé, ont réduit en cendres le palais présidentiel de Bagdad ainsi que le bâtiment du ministère de la défense et le palais des conférences, endommageant gravement tous les autres bâtiments gouvernementaux. Il aurait également ajouté qu'il n'existait plus en Irak une seule usine demeurée intacte et que certaines d'entre elles avaient été bombardées à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'elles ne fonctionnaient plus.

Dans les milieux officieux jordaliens, on se montre particulièrement inquiet des pertes infligées par ces bombardements à l'économie irakienne et à l'armée, dont la capacité de résistance, estime-t-on, a été substantiellement réduite. Ces mêmes milieux espèrent encore que la bataille terrestre va se poursuivre, mais arrivent difficilement à dissimuler leur anxiété, voire leur désarroi, devant la gravité de la situation militaire. En privé, plusieurs responsables critiquent l'intransigeance du président Saddam Hussein, qui, selon eux, a raté à plusieurs reprises l'occasion de « sortir honorablement de l'ar-nière dans laquelle son obstination l'a enfoncé ».

+till

Dite:

contre le souverain hachémite. auquel on reproche maintenant de s'être trop aligné sur Bagdad. De même, l'URSS, qui, il y a encore quelques jours, était félicitée pour son initiative de paix en faveur de Raedad. Bagdad, ne trouve plus grâce aux yeux de certains, qui lui reprochent maintenant de ne pas vouloir aider l'Irak matériellement et militairement dans sa lutte contre les forces coalisées. C'est ainsi que le quoti-dien Al Chaab écrit que « l'URSS devrait maintenant appuyer ses prises de position verbales par des actes, ce qui pourrait mettre fin à la guerre». Al Rai va même jusqu'à se demander si l'initiative soviétie que ne faisait pas en fait partie d'une « tromperie américaine » et d'une manœuvre de « guerre psichologique » destinée à miner le

JEAN GUEYRAS

Selon le premier ministre, e plus de sept mille civils auraient péri à la suite des raids aériens effectués par les avions ennemis ». Ces bombardements, aurait-il pré-

Des critiques sont également formulées contre le président de l'OLP, M. Yasser Arafat, et même moral des combattants irakiens.

## Colère palestinienne

La Cisjordanie, où « Saddam » reste le héros, est de nouveau soumise à un strict couvre-feu

**JÉRUSALEM** 

de notre envoyé spécial

Les enfants ont vu arriver l'étranger dans cette ruelle de la vieille ville de Jérusalem. L'aîné ne devait pas avoir plus de dix ans. Ils ont aussitôt arrêté leurs jeux et se sont mis à danser, à chanter, à scander le nom de leur héros en battant des mains : « Saddam !

De quasiment toutes les échoppes de la Jérusalem arabe, une même voix venait couvrir, dimanche 24 février, le brouhaha de la rue : la voix du présentateur de la très pro-irakienne Radio-Amman commentant les combats dans le Golfe, quelques heures après le déclenchement de l'offensive terrestre des forces coalisées.

Mais l'animation de Jérusalem-Est contrastait avec la paralysie des territoires occupés. A peine ceux-ci avaient-ils timidement commencé, les jours précédents, à retrouver un semblant d'activité couvre-feu (imposé depuis le 16 janvier), que les Palestiniens ont été replongés dans leur confi-nement. La plus grande partie de la Cisjordanie et du territoire de Gaza a été déclarée zone militaire, fermée et de nouveau soumise à un strict couvre-feu, dans la nuit de samedi à dimanche. Quelques mil-liers d'habitants de la région de Gaza ont, toutefois, été autorisés à aller travailler en Israël, dont l'éco-nomie a beaucoup souffert de l'ab-sence d'ouvriers palestiniens au cours des premières semaines du

Les mesures prises par les autorités israéliennes – pour éviter que des manifestations ne viennent marquer le début de la phase terrestre de la guerre - sont intervenues alors que tous les observa-teurs ont noté un regain de tension dans les territoires occupés au cours du week-end. Samedi, un adolescent de quinze ans a été tué par un soldat près de Hébron (dans le sud de la Cisjordanie) alors qu'une patrouille était la cible de jets de pierres. Des bombes incen-díaires ont, en outre, été lancées

#### « Embraser la région l'Europe et le monde... »

Consternation, colère, mais aussi espoir étaient perceptibles dimanche matin chez nombre de Palestiniens, qui n'avaient pas de mots assez durs pour condamner les Américains : «Salauds !», « Ils ne se battent pas pour le Koweit mais pour détruire l'Irak et le monde musulman ! ». Pour un habitant de Jérusalem-Est, a cette guerre n'est rien à côté de celle qui va éclater et qui va embraser la région. Tout le monde sera touché, y compris l'Europe». « Saddam Hussein n'est pas fini»: à cette profession de foi s'ajoutent des paroles de dérision pour les forces coalisées. « Plus de vingt pays s'y sont mis, et regardez ce qu'ils ont fait en plus d'un mois de bombardement. Ils n'ont fait que tuer des civils!». « Même s'ils [les coalisés] parviennent à tuer Saddam, ils ne vont pas arriver à éliminer 18 millions d'Irakiens. »

Le fossé apparaissait, dimanche, encore un peu plus manifeste entre Palestiniens et Israéliens. A la joie exprimée, une fois de plus, par les premiers au seizième tir de missile irakien sur Israël, dans la nuit de samedi à dimanche, répondait, le lendemain, la satisfaction affichée par les seconds à l'annonce des succès alliés au Koweit et en Irak. L'ancien ministre travailliste de la défense, M. Itzhak Rabin, s'est réjoui de la fin prochaine du président irakien - ce « mégalomane » -

qu'annonce à ses yeux l'offensive terrestre contre les forces irakiennes. Mais, pour M. Hanna Siniora, rédacteur en chef du quotidien palestinien El Fajr et personnalité nationaliste modérée, « il est clair que l'Irak ne pouvait accepter l'ultimatum américain : il en allait de l'honneur du peuple arabe et du peuple palestinien. »

Des manifestations d'hostilité de la part de Palestiniens à l'encontre des Etats-Unis et de l'Europe ont amené chancelleries et organisales mesures de sécurité pour leur personnel dans les territoires

**YVES HELLER** 

## «Les troupes égyptiennes n'entreront pas en Irak»

déclare le président Moubarak

Le président égyptien, M. Hosni Moubarak, a affirmé, dimanche 24 février, que les troupes égyptiennes « n'entreront pas en Irak ». A l'issue d'une réunion avec le ministre de la défense et les commandants des diverses armes, le raïs a déclaré que « les forces égyptiennes avaient une mis-sion bien déterminée : participer à la libération du Koweit ».

LE CAIRE

de notre correspondant

Répondant à un journaliste qui lui demandait s'il souhaitait le renversement du président ira-kien, le chef de l'Etat égyptien a déclaré: « Ce n'est pas à moi de prendre une telle décision, mais au peuple irakien ». Le raïs a toutefois ajouté qu'il n'aura plus de rapports avec le président irakien cat « je ne pourrai jamais plus faire confiance à cet homme ».

Un éditorialiste du quotidien officiel Al Ahram a de son côté estimé que « Saddam était condamné à payer, tôt ou tard, le prix de sa défaite et que la meilleure solution consistait à le laisser aller vers sa chute inéluctable ». Au sujet de la participation égyptienne à l'offensive terrestre, une source militaire autorisée a déclaré que les forces égyptiennes avaient traversé la frontière saoudo-kowéîtienne et avancé de plusieurs kilomètres sans rencontrer de résistance significative. Près de cinq cents officiers et soldats irakiens se sont rendus, ce qui veut dire, selon le porte-parole « qu'ils ne sont pas convaincus des objectifs poursuivis par leurs commandements militaire et politique». Et le président Moubarak a posé la question : « Comment peut-il (Sad-dam) demander à ses soldats de se battre alors qu'ils manquent d'en-

d'eau et de nourriture. C'est crimi-

nel! On ne se constitue pas un leadership en tuant ses concitoyens.» A propos de l'initiative soviétique jugée « insuffisante », le rais a rappelé que le président irakien avait rejeté durant six mois toutes les tentatives de réglement pacifique du conflit.

#### Manifestation à l'université du Caire

«La situation regrettable à laquelle on est parvenu est due à l'entêtement des dirigeants irakiens et à leur détermination à défier la légitimité arabe, islamique et internationale», a de son côté déclaré le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Esmat Abdel Meguid. L'Egypte avait sou-tenu l'ultimatum américain.

Abordant l'après-guerre, le chef de la diplomatie a affirmé que les mesures de sécurité dans la région « seront élaborées par les seuls Etats de la région». Il a par ailleurs indiqué que Le Caire accueillait favorablement toute coopération entre l'Iran et un Etat de la région. Il a ajouté que Le Caire souhaitait avoir des rapports solides avec Téhéran.

Les Egyptiens ont accueilli avec calme l'annonce de l'offensive terrestre. La majorité d'entre eux semble pressee d'en finir « afin que l'on puisse s'occuper de nos propres affaires ». La crise du Golfe a paralysé le tourisme et réduit les virements bancaires des expatriés égyptiens, qui étaient les deux principales sources de devises (près de 6 milliards de dollars par an). L'engagement du Caire ne fait toutefois pas l'unanimilé, comme en témoigne une manifestation, dimanche à l'université du Caire, qui a regroupé quelque centaines d'étudiants islamistes ou gauchistes.

## «L'Iran va poursuivre ses efforts de paix»

déclare le président Rafsandiani

Le président iranien Ali Akbar Hachémi Rafsandiani a « recretté ». dimanche 24 février, le déclenchement de l'offensive terrestre contre l'Irak et affirmé que «l'Iran va poursuivre ses efforts pour prévenir des développements tragiques dans la région ». D'autre part, les forces iraniennes ont été placées en état d'alerte, a révélé le même jour le président du Parlement iranien, en visite au Pakistan.

Le président iranien, qui recevait dimanche à Téhéran le ministre autri-chien des affaires étrangères, M. Alois Mock, s'en est pris à l'une et à l'autre partie, déclarant à l'adresse de la coalition : « Malheureusement, il est devenu évident que les Etats-Unis et leurs alliés poursuivent des objectifs plus larges que le retrait irakien du Koweit.» A l'Irak, il a reproché ses lenteurs : « Nous avons fait beaucoup d'efforts pour convaincre l'Irak de se retirer du Koweit, mais malheureusement ils ont eu des résultats trop tar-difs», a-t-il affirmé.

Les ministres des affaires étrangères de quatre pays du mouvement des non-alignés – Cuba, Inde, Iran et Yougoslavie – se sont réunis dimanche après-midi à Téhéran. Selon la radio iranienne, ils ont suspendu leur réunion après une heure et demie de discussions pour « prendre contact avec les dirigeants irakiens » .

Samedi soir, avant le déclenchement de l'offensive mais après l'expi-ration de l'ultimatum américain, M. Rafsandjani avait été informé par téléphone par M. Gorbatchev de «l'absence de progrès» dans les ultimes négociations que le président soviétique avait eues avec M. Bush et lui avait répondu, selon l'agence iranienne Ima, qu' a afin d'éviter un bain de sang, l'Irak devrait faire preuve de bonne volonté et effectuer une démarche pratique en retirant (ses troupes) du Koweit pour mettre à nu ou gauchistes.

| les prétentes des Etats-Unis et de leurs |
| ALEXANDRE BUCCIANTI | alliès ». Au même moment, le Conseil

suprême de sécurité nationale, plus haute instance de décision politique en Iran, avait qualifié de « positive et importante » la récente position de l'Irak sur son retrait du Koweit et accusé la coalition de «sortir du cadre des résolutions de l'ONU et d'ôter toutes les perspectives de règlement

Pour sa part, M. Velayati, ministre iranien des affaires étrangères, avait déclaré samedi soir que l'Iran resterait neutre même en cas d'offensive terrestre, cette attitude n'étant susceptible de changer que si israël entrait dans le conflit. En revanche, le vice-président du Parlement, M. Mohammad Hachemian, a accusé dimanche au Parlement «l'Amérique et la Grande-Bretagne, cette vieille hyène» d'être « entrées en guerre contre l'is-lam » et le Conseil de sécurité de l'ONU d' « avoir manqué à ses obligations».

A Sanaa, où quelque cent mille Yéménites ont manifesté dimanche Yéménites ont manifesté dimanche pour soutenir l'Irak, le chef de l'Etat yéménite, le général Ali Abdallah Saleh, a vigoureusement condamné dimanche ce qu'il a appelé l'attaque de « la coalition impérialo-sioniste », tandis que le Couseil présidentiel et le Conseil consultatif appelaient « les peuples arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités face à cette agression préméditée ». De même, le chef de la junte soudanaise, le général Al-Bachir, a affirmé dimanche à Tunis que l'objectif des États-Unis est « la destruction de l'Irak et non la libé-« la destruction de l'Irak et non la libé-ration du Koweit».

Pour sa part, le président cubain Fidel Castro a accusé dimanche les Etats-Unis de vouloir «une boucherie et un massacre» plutôt qu'un règle-ment pacifique du conflit.

L'Inde a exprimé dimanche ser « profonds regrets » et critique la posi-tion de « certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU ». En Europe, pratiquement tous les gouvernements ont soutenu les alliés de la coalition que le chancelier Kohl notamment a assuré de son « soutien inébranlable ». En revanche, la Suède, la Finlande et la Suisse ont « regretté » le déclenche-ment de l'offensive. — (AFP, Reuter.)

••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 7

Jordaniens abasom

Posserie terrestre

paix :

# CETTE ANNONCE PRESENTE LE GROUPE AGRR. ELLE CONCERNE 300 000 ENTREPRISES ET 3 MILLIONS DE SALARIES\*

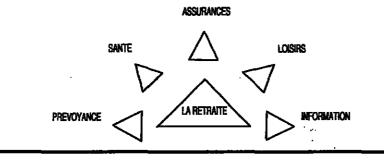

7,9 MILLIARDS DE FRANCS D'ENCAISSEMENTS.
PLUS DE 300 000 ENTREPRISES CLIENTES.
3 MILLIONS DE SALARIES ET RETRAÎTES.
1 300 COLLABORATEURS DANS 45 VILLES EN FRANC

N° 1 de la retraite par répartition au sein de l'Arrco, l'AGRR est un groupe indépendant à but non lucratif. Gérée paritairement par plus

de 600 administrateurs nationaux et régionaux représentant les salariés et employeurs, l'AGRR a su faire triompher depuis 40 ans la notion de solidarité inter-générations. Au service des entreprises, le groupe AGRR œuvre pour une meilleure protection sociale des salariés et de leur famille grâce aux garanties contre la maladie, l'invalidité et le décès. Constamment à l'écoute des retraités et conformément à sa vocation sociale, le groupe AGRR offre avec PRIMA des services personnalisés liés à la santé, à l'assurance et au tourisme. Consciente des difficultés financières rencontrées par les personnes âgées en cas de dépendance, l'AGRR a été la première institution de prévoyance à créer une nouvelle garantie adaptée à la perte d'autonomie : SAFIR.

Au groupe AGRR, nous vivons tous les jours l'avenir solidaire.

\* Salariés et anciens salariés.



PREMIER GROUPE INTERPROFESSIONNEL FRANÇAIS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

«L'instinct en faveur d'une soluțion militaire a fonctionné. » Cette phrase, qui ouvre la déclaration du gouvernement soviétique sur l'offensive terrestre publiée dimanche 24 février à la mi-journée, a donné le ton de la réaction à Moscou, celui pour le moins de la réprobation, puisque, officiellement et à l'usage de l'Occident en tout cas, il n'est pas question de « condam-

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

Seulement de « regret » que les Américains « aient laissé passé la chance réelle d'une issue pacifique au conflit qui aurait permis d'at-teindre les buts définis par les réso-lutions du Conseil de sécurité de l'ONU, sans victimes ni destructions matérielles supplémentaires », ajoute la déclaration du gouvernement, rédigée, la première phrase une fois passée, en termes modérés et diplomatiques. Quelques heures plus tard, l'agence Tass donnait un premier commentaire, soit destiné à un autre public, soit émanant d'une autre pouvoir, agrémentant cette déclaration d'exégèses beaucoup plus dures pour les Améri-cains, ou peut-être même pour

Selon cette déclaration, « les diffèrences entre les formulations acceptées par l'Irak et celles proposecs par une sèrie de gouvernements n'étaient pas grandes et auraient pu être conciliées au Conseil de sécurité en un jour ou deux ». C'est-à-dire dans le délai que M. Mikhaïl Gorbatchev a proposé à M. George téléphonique aux Etats-Unis, une heure avant l'offensive – pour repousser celle-ci. Le président soviétique, à qui ses multiples entretiens avec M. Bush n'auraient dù laisser aucun doute sur les intentions de ce dernier de lancer fût pas dit - en URSS, chez ses anciens alliés ou chez ceux dont il escompte qu'ils pourraient le devenir - qu'il n'avait pas tout essayé pour tenter d'éviter l'escalade amé-

#### Les inquiétudes de M. Iazov

La déclaration énumère les huit autres pays dont il a contacté les dirigeants le 23 février - Grande Bretagne, France, Italie, Alle-magne, Japon, Syrie, Egypte et Iran - ainsi que ses messages au Conseil de sécurité et ceux de ses collaborateurs aux pays arabes. A chacun, il était expliqué que les entretiens de M. Tarek Aziz à Moscou avaient abouti à une situation qualitativement no<u>u</u>velle » qui aurait permis la paix. Et la déclaration conclut que, malgré le lancement de l'offensive, il n'est « pas trop tard » pour retourner au Conseil de sécurité.

L'ensemble de cette déclaration est parfaitement dans la ligne du long entretien de vendredi entre M. Bush et M. Gorbatchev, si l'on en croit du moins le compte rendu qu'en a fait la Pravila. M. Gorbatchev a alors affirmé qu'*- gueune* intempérie ne pourra influer à l'avenir sur le choix fait en faveur du développement de la coopération oriclo-américaine » et qu'il » comprenait la lourde charge supportée par le peuple américain pour réa. ser la volonté de la communauté internationale en levant l'obstacle sur la voie menant à un monde nouveau représenté par l'invasion

La Pravda ne cite que deux arguments dans la bouche de M. Gorbatchev pour défendre son plan : d'une part, le fait qu'il « espère » que M. Tarek Aziz « dit vrai » quand il lui affirme que, la direction à Bagdad ayant pris la décision de se retirer du Koweit, il en sera ainsi. D'autre part, que « la création d'un système de sécurité dans la région, dont la nécessité est maintenant largement reconnue et qui inclut une démilitarisation pro-gressive, ote toute possibilité d'interpréter la fin de la guerre avec l'Itak comme une prime à l'agression v. En d'autres termes, qu'il ne va pas réarmer l'agresseur et que les Etats-Unis pourront le contrôler. Les arguments de M. Bush pour refuser son plan, toujours scion la Pravda, tournaient autour du sort des prisonniers, des reparations au Koweit et du délai trop long de retrait des

Toutes ces civilités et visions responsables de l'avenir ne sont pas exactement ce qui a été mis en valeur par l'agence Tass dans son

commentaire diffusé dimanche soir. L'ultimatum des alliés y est qualifié de « pure excuse », pour américains d'achever les forces irakiennes ou de les obliger à se rendre, avec toutes leurs armes, à la rieux, (...) de détruire totalement le potentiel militaro-industriel de l'Irak, ainsi que ses structures d'Etat. afin d'assurer une position alliés dans les arrangements d'après-guerre ».

Le commentateur se réfère à la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche, M. Fitzwater, « révélant » que les dates de l'offensive étaient fixées depuis deux semaines, une manière de suggérer que M. Gorbatchev a été trompé par M. Bush quand ce dernier le remerciait pour ses efforts de médiation et présentait des contrepropositions à ses plans. Le commentaire se réfère aussi aux propos tenus à Moscou par M. Rajiv Gandhi, qui a rencontré M. Gorbatchev lors d'une escale samedi à Moscou et a émis la crainte que la guerre du Golfe ne soit une menace pour l'indépendance de pays comme l'Inde, dans la mesure où « le vieux système international de sécurité se désagrège alors qu'aucun substitut adéquat ne lui a encore élé trouvé».

Cette appréciation se retrouve aussi dans la bouche du ministre de la défense, M. Dmitri Iazov, arrivé lundi à Budapest pour y signer la mort des structures militaires du

l'URSS, mais des rapports de l à 1,5 ou de 1 à 2 selon les armes. Il s'est dit a très inquiet des concessions unilatérales de l'URSS », d'autant plus que l'OTAN ne souhaite pas se oudre à l'exemple du pacte. Ses inquiétudes sont donc suscitées aussi par la baisse des crédits alloués en URSS à la recherche dans le domaine militaire, par les usines de tanks qui ferment, jetant les ouvriers à la rue, alors que « peut-être dans cinq ans, quand ça ira mieux. on leur dira de refaire des Une catégorie d'armes qu'il semble affectionner particulièrement, en soulignant que les T-72 soviétiques utilisés par les Syriens dans le Golfe

pacte de Varsovie. Avant son départ, le maréchal a déploré que

depuis la défection des anciens pays

frères, il n'y ait plus parité entre l'ar-mement de l'OTAN et celui de

n'ont pas fait moins bien que les Abrams américains, Bref, comme un ministre de la défense responsable d'un pays dont M. James Baker a déclaré dimanche qu'il a « joué un rôle positif dans le Golfe depuis le 2 août » et « pourrait contribuer à la solution de certains problèmes de cette région », il pense à l'avenir. «L'URSS ne sera pas en guerre demain, après-demain ou dans un an. Mais nous ne devons pas être pri-mitifs et vivre dans le présent, il faut prévoir à quinze ou vingt ans. A juger par la dynamique qui se crée dans les relations entre Etats aujourd'hui, nous ne devrions pas perdre notre

## Londres: «Les jours qui viennent pourraient être plus difficiles »

a déclaré M. John Major

LONDRES de notre correspondant

pays se sont succédé, dimanche 24 février, à la télévision pour exprimer leur soutien aux troupes britan-niques engagées dans l'offensive ter-restre. L'opinion est plus que jamais convaincue du bien fondé de cette guerre : 85 % de la population approuve les opérations militaires, selon un sondage du Sunday Times. La proportion de Britanniques qui sont prêts à «accepter» un nombre important de soldats tués a encore augmenté et atteint 71 %. Neuf personnes interrogées sur dix estiment que M. Saddam Hussein devrait être

M. John Major a, dans ces conditions, plutôt joué un ton au- dessous de la moyenne de ses compatriotes lorsqu'il a commenté dimanche le début des combats au sol. « Ceux-ci se déroulent de façon aussi satisfaisante qu'on pouvait l'espérer, mais il convient d'être prudent. Nous n'en sommes qu'au tout premier stade de la campagne. Nous devons attendre et voir ce qui se passe sur une période plus longue. Les jours qui viennent pourraient être plus difficiles», a-t-il déclaré. Le premier ministre se trou-vait à sa résidence de campagne de Chequers où il a passé le week-end.

M. Major venait de s'entretenir par téléphone pendant un quart d'heure avec le président Bush. Il a justifié le déclenchement de l'offensive, esti-

n'avaient à cucun moment été prêts à accepter intégralement les résolutions des Nations unies» et qu'il n'y avait, dans ces conditions, «aucune raison» de retarder l'assaut. L'intervention au sol était, selon lui, d'autant plus nécessaire que les Irakiens avaient entrepris de « détruire systématique ment Kowell-Ville v. assassinaient et enlevaient ses habitants et avaient mis le feu à a plus de deux cents puits

Le premier ministre a regretté de ne pouvoir donner aucune informa-tion précise sur le succès de l'offensive. Il s'est de nouveau adressé aux familles des soldats pour leur répéter que ceux-ci seraient rapatriés dès que cela serait possible. «Ce ne sera pas un long conflit, mais il sera peut-ètre acharné», a-t-il conclu.

> La Reine s'adresse à la nation

M. Neil Kinnock, malgré quelques voix dissidentes au sein de son parti, a apporté son soutien au gouvernement. Le leader travailliste a affirmé que M. Saddam Hussein avait rendu inévitable une guerre au sol. «Alors même que les Soviétiques s'efforçaient de trouver une solution, il lançait ses Scuds, brûlait les puits de pétrole et affichait sa détermination à ne pas appliquer les résolutions des Nations unies», 2-t-il déclaré. Deux responsables de la gauche travailliste, M. Tony Benn et Mrs Clare Short, ont cependant regretté qu'on n'ait pas laissé

publiquement pour la première fois depuis le début du conflit. Dans une très courte allocution télévisée, elle a déclaré que les Britanniques pon-vaient être «fiers à juste tière de kurs forces armées » et les a invités à prier a pour que leur succès soit aussi rapide que décisif et qu'il soit obtenu au prix le plus bas possible en vier humannes et en souffrances».

Le consensus du pays s'est manifesté également par le nombre nette-ment plus important que d'habitude de Britanniques qui se sont rendus dimanche à l'église. Ils auraient été un tiers de plus qu'un dimanche ordinaire, selon le Times. Quelques centaines de musulmans ont, de leur côté, manifesté contre la guerre dans le centre de Londres. Ils ont défilé devant l'ambassade des Etats-Unis et celle d'Arabie saoudite portant une banderole qui proclamait «Saddan

Tous les journaux britanniques consacrent lundi leur première page aux premiers succès de l'offensive terrestre de la coalition. Ils insistent sur la facilité apparente avec laquelle les forces alliées sont entrées au Koweit et en Irak et sur le nombre de prisonniers de guerre. Sandy Gall, un repor-ter de la chaîne de télévision ITN, décrit dans le Times l'assaut très rapide d'une colonne de biindés saou-diens qu'il a suivie au Koweft. Les obstacles au passage des chars avaient été détruits, les bunkers irakiens étaient déserts et les soldats irakiens

# Alger estime que l'action des coalisés est en « contradiction totale » avec les objectifs fixés par l'ONU

ciellement réagi, dimanche 24 février, pour dénoncer le déclenchement de l'offensive alliée contre l'Irak.

de notre correspondant

Le ministère algérien des affaires étrangères a « condamné avec force », dimanche 24 février, le déclenchement de l'offensive alliée, qualifiée de « violation honteuse de la morale internationale», « en contradiction totale avec les objectifs que le Conseil de sécurité s'est explicitement assi-L'Irak ayant accepté de quitter le

Koweit, conformément à la résolution 660 des Nations unies, la paix était à portée de la main. Mais, si guerre il y a, c'est que les Etats-Unis l'ont voulu ainsi, dévoilant leur véritable objec-tif : celui de soumettre un pays rebelle, qui porte bien haut les espoirs d'émancipation des Arsbes, Vingt-quatre heures après le début de l'of-tensive terrestre, l'Algérie officielle – par la voix du président Chadli Bend-jedid, venu à Hassi Messaoud célé-brer l'anniversaire de la nationalisa-tion du pétrole – comme l'Algérie des tion du pétrole - comme l'Algérie des partis politiques et des médias se sont, dans l'ensemble, limitées à cette appréciation générale, comme si, avant tout autre commentaire, il était prudent de voir d'abord comment

La rue, elle aussi dans l'attente, a

les bureaux des sociétés étrangères susceptibles de servir de cibles aux manifestants.

Le black-out quasi étanche que maintiennent les forces de la coalition sur le déroulement des opérations, explique aussi la retenue des Algériens qui, démunis d'informations indiscutées, demeurent perplexes à l'écoute des communiqués de victoire de Radio-Bagdad et franchement sceptiques devant les nouvelles, jugées manimement partiales, que donne la

A Tunis, nous rapporte notre

correspondant Michel Deuré, le

gouvernement a exprimé, sa

« grande déception » et son

« extrême réprobation » et réaf-

firmé « la totale solidarité de la

Tunisie avec le peuple irakien frère.

qui fait l'objet d'une entreprise de

destruction globale, continue, de ses potentialités humaines et maté-

rielles ». Le comité exécutif de

l'OLP, réuni dimanche dans la

capitale tunisienne, considère que le déclenchement de l'offensive ter-

restre est « la preuve du rejet, par

les pays de la coalition, de toute

solution politique à la crise du

Golfe » et constitue « une viola-

tion » des résolutions du Conseil de

Algérie presse service (APS), l'agence officielle algérienne, citant Radio-Bagdad, a ainsi fait état de « pertes alliées très élevées », avec, notamment, «l'anéantissement» d'unités de parachutistes tombées derrière les lignes irakiennes et la reddition «d'un grand nombre de soldats égyptiens (...) en piteux état [qui] se sont déclarés honteux et ont fait part de leur regret d'avoir été mélés à cette bataille déshonorante contre leurs

sécurité que l'Irak avait pourtant acceptées, dans le cadre de l'initia-tive soviétique.

ral El Béchir, en visite à Tunis, a

déploré l'engagement des combats terrestres, estimant toutefois qu'ils ne devraient pas empêcher la pour-

suite des efforts arabes en vue

d'une solution politique du conflit.

contentée de diffuser, sans com-mentaire, le discours du président

Bush annnonçant le déclenchement de l'offensive terrestre et l'allocu-

exhortant ses soldats à combattre.

La presse nationale, mise en vente

avant que ne soit connu le lance-ment de l'offensive, s'en est pris,

Au Maroc, la radio d'Etat s'est

Le président soudanais, le géné-

acomme jamais, un soutien total à leur leader [et] marquer leur détermination à mourir dans la dignité pour l'Irak ». L'héroïsme de telles descriptions risque pourtant de produire l'effet inverse de celui qui est recherché, de nombreux lecteurs pouvant remarquer que, si l'on parle déjà de mourir, même avec panache, c'est que la situation n'est guère excellente. Pour sa part, Radio-Alger en langue fran-çaise a laissé entendre, par la voix de

son envoyée spéciale à Bagdad, que Tunis exprime son « extrême réprobation »

dimanche, aux Etats-Unis, accusés de ne pas avoir accordé « le moindre soupçon d'intérêt » au plan

En Mauritanie, le gouvernement a annoncé, dimanche, la fermeture des établissements scolaires et universitaires de Nouakchott jusqu'au 3 mars, afin de prévenir d'éventuels incidents. C'est la seconde fois, depuis janvier, qu'une telle mesure est prise. La communauté française - dont tous les membres qui s'étaient réfugiés sur les jardins de l'ambassade ont regagné leur domicile - a reçu la consigne de limiter ses déplacements au strict

lorsque des dizaines de milliers de soldats égyptiens s'étaient débandés, pieds nus, devant les blindés israéens, hante les esprits. Certes les soldats irakiens, qui tiennent stolique-ment depuis quarante jours sous un déluge de feu, donnent à penser que l'affaire, cette fois, sera moins expé-ditive. «SI l'Irak tient une semaine, l'honneur sera sauf», commentait, a quelques heures après le début de l'at-

taque terrestre, un responsable pales-tinien. Circonspects sur le plan militaire, les responsables algériens semblent, en revanche, avoir déjà tiré quelques leçons politiques pour l'après-guerre. En ouvrant, samedi à Alger, la conférence nationale de la magistrature, le président Chadli Bendjedid s'est ainsi longuement étendu sur le nouveau paysage issu de la crisc. « Le monde arabe ne sera plus ce qu'il était il y a quelques mois ou quelques années», a-t-il assuré, avant de faire part de son scepticisme quant à l'avenir de la Ligue arabe et d'appeler à des change-ments qui devront être « opérés en fonction de la réalité ».

Concrètement, l'Algérie devrait vraisemblablement quitter l'organisa-tion de la Ligne arabe, il est vrai bien malade, et se replier sur l'Union du Magneb arabe (UMA) dont les cinq membres, divisés lors de l'invasion du Kowest ont, depuis, sensiblement ren-forcé leurs liens et leur analyse de la

**GEORGES MARION** 

## Pékin appelle les alliés à la « retenue »

de notre correspondant

La Chine, pratiquement à l'unisson de Moscou, a exprimé ses « profonds regrets pour cette escalade dans la guerre du Golfe», se gardant de condamner formellement les États-Unis et leurs alliés mais formulant une nouvelle fois l'espoir qu'une sointion pacifique puisse intervenir «à une date proche». Le porte-parole du ministère des affaires étrangères avait attendu que l'Union soviétique ait fait connaître sa position, dimanche, avant de faire diffuser ce communique par l'agence Chine nouvelle.

Pékin a noté que l'attaque alliée avait eu lieu alors que « les espoirs d'un regiement pacifique s'étaient récemment accrus », allusion au plan soviéto-irakien de retrait auquel les Chinois avaient apporté quelque crédit, sans pour autant appeler explici-tement à un cessez-le-feu.

De manière quelque peu surréaliste, le porte-parole a réitéré le rituel appel chinois aux belligérants à tion, ce que Pékin a apprécien, a-t-il

nue, de manière à prévenir de plus grandes et irréparables pertes ». Tout au long des journées ayant précédé l'attaque terrestre, le gouvernement chinois avait montré, par ses déclara-tions dépassées par l'actualité avant même d'être diffusées, à quel point il se trouvait à la remorque des événe-

C'est un peu le reproche qu'a for-mulé à son intention le président iranien, M. Hashemi Rafsandjani, en recevant quelques heures avant l'attaque alliée le vice-ministre chinois des affaires étrangères, M. Yang Fuchang, « En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine devrait jouer un rôle important v dans la recherche d'une solution à la crise, a dit le chef de l'État iranien, cité par Chine nouvelle. M. Yang lui a retourné le compliment, une manière pour lui de décliner l'offre : « Nous avons constaté avec plaisir que l'Iran jouait un rôle important dans la recherchen de ladite solu-

cela signifie que les Chinois entendent se borner à leur attentisme prudent, de crainte de susciter des mécontentements en Occident par des initiatives de paix à contre-temps. Pour la première fois depuis le

début de la guerre aérienne, l'actualité du Golfe a refait surface en «une» du *Quotidien du peuple*, l'organe du PC chinois. Ce fait est en soi surprenant : la direction du journal nons avais assuré voici deux semaines qu'il n'était pas question d'entamer à nouveau le sacro-saint monopole de l'actualité intérieure à la première page du journal dans l'éventualité d'une attaque terrestre contre l'Irak.

Cette marche arrière apparaît comme une concession au public chinois, dont l'intérêt énorme pour la guerre est directement proportionnel à l'obstination du pouvoir à accorder, dans ses médias, la priorité absolue à l'édification économique et à la stabilité sociale. .

FRANCIS DERON

## Tokyo: soutien total et « naturel » aux alliés

**TOKYO** 

de notre correspondant Le Japon a réaffirmé, dimanche 24 février, son soutien total à la coalition anti-irakienne. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a précisé que son pays maintiendrait ce soutien même si la force multinationale était amenée à poursuivre son offensive en territoire irakien afin de restaurer la paix au Koweit. Lors d'un entretien téléphonique, le président Bush a exprime sa gratitude à M. Kaifu DOUT CE SOUTIER.

Le ministre des affaires étrangères, M. Nakayama, a pour sa part déclaré que la contribution de 9 milliards de dollars promise à titre de soutien à la force multinationale sera versée dès qu'elle aura été approuvée par le Parlement; le parti bouddhiste Komeito ayant désormais donné son accord, il ne

s'agit plus que d'une question de jours. M. Nakayama a ajouté que le Japon entendait faire tout son possible pour aider à l'évacuation des victimes de cette offensive terrestre, y compris par l'envoi d'appareils militaires. Des manifestations pacifistes, de faible ampleur, ont en lieu tout au long de la journée de dimanche, notamment devant l'ambassade américaine à

La presse rend en général l'Irak responsable de cette nouvelle escalade dans la guerre. Le Yomiuri, de . tonalité conservatrice, écrit que, compte tenu de la situation, le soutien japonais est a naturel ». Dans un communiqué, le PCI souligne pour sa part que « l'obstacle majeur à une solution dans ce conflu est l'attitude de l'Irak. Le gouverne ment Hussein doit cesser d'auacher telle ou telle condition à un retrait du Koweit, qui doit être complet et inconditionnel ».

1 ... . . . . . . . 7.4

**1**, =

. ---

enseri 🕶

In black-out

..... 200 224 1-11/20 Cort. 72  $2i\hbar_0\mu_{2S}$ ....

• in  $\pm$ 

1000

o- • •

U<sub>er</sub>

P.

F- . .

2.4

135

....

e r<sub>a</sub>\_

··n<sub>k!</sub>

42.5

Manifestations en Es

inger v<sup>oo</sup>gere Artes no el Caro ्राच्याच्याच्या स्थाप स्थापना 
turane Carten ---**∓**\*\*\*\*\* **\*\*** ₹1 3-55 Feb. 300 Miles . E. rankrasa kan l ---

TOOL & WHILE Taris, 15 magazi, 446 ----不准翻在 1 LEAD OF THE PARTY.



1000 10 miles 1 miles

100 mg

1472216

200

" : 21 E

The second second second

et - naturel - aux allies

11 (12) 342 425 المنازي المنازي a Asset -12 12 12 12 12 10 A 2 DE 4

The Late Condensati 100 Service Value

leur participation à cette manifestation qui a été autorisée par la préfecture de police de Paris à condition que le rassemblement prévu ne soit pas suivi d'un défilé. Dans un communiqué, le bureau politique du PCF a appelé « tous

conférences de presse tenus quotidiennement pas les responsables militaires américains, français, britanniques et saoudiens. Ce black-out a provoqué les pro-Arabie saoudite comme à testations nombreuses des envoyés spéciaux. « Pour moi, c'est un fait sans précédent affirmait ainsi-

appliqué aussitôt la même censure correspondant de guerre au Viettotale sur l'information, et les nam. « Nous comprenons parfaitejournalistes se sont vus privés des ment qu'ils doivent être prudents pour la sécurité des soldats, estimait M. Rick Salinger, correspondant de CNN. mais imposer un black-out total ne semblait pas nécessaire ». La mesure a toutefois été rapidement assouplie. Dès dimanche, le général Norman Schwartzkopf, commandant en M. Richard Pyle, journaliste de chef de l'opération « Tempête du

LA GUERRE DU GOLFE

La couverture médiatique des opérations

Un black-out progressivement assoupli

autres pays de la coalition ont l'agence Associated Press, ancien

rence de presse. Dans la soirée, les premières images, filmées par la chaîne britannique ITN et visées par la censure américaine à Ryad, circulaient dans les télévisions.

Lundi 25 février, dans la matinée, Américains, Saoudiens et Britanniques décidaient de reprendre dans l'après-midi leurs points de presse à Ryad. Au même moment les autorités françaises n'avaient pas encore fait connaître leurs

## Entre la rue et le désert

Sous les bombardements tent même le prestige d'avoir été alliés, le spectacle de la guerre les premières, - les chaînes ont était clinique. Aseptisé. Avec bien été contraintes de se rendre l'offensive terrestre, il risquait à l'évidence. Le « black-out » chaîne. d'être sale, accompagné de son imposé par le commandement cortège de morts et de blessés. allié était respecté. De quoi réfré-Pour vingt-quatre heures, il est ner l'ardeur des rédactions à resté propre. Images distillées au occuper l'antenne comme aux compte-gouttes des nuages de premiers jours du conflit. Peur sable soulevés par des centaines d'une nouvelle fuite des publicide tanks foncant dans le désert taires? Crainte d'une lassitude et des « orgues de Bush » pilondes téléspectateurs ? Feuilletons nant les tranchées irakiennes et téléfilms n'ant, cette fois, pas désertées. Le malheur de la été bannis de l'antenne. Aux guerre, seules les caméras de Etats-Unis, la guerre est restée l'agence britannique ITN l'ont cantonnée dans les émissions saisi dans les yeux des premiers d'information. En France, les prisonniers tombés aux mains émissions spéciales de l'aube et des soldats saoudiens. De rares de la matinée du dimanche ont images montrées à satiété par cédé le pas à Jacques Martin ou les télévisions du monde entier. au tiercé dominical, la Cinq multi-Concurrentes pour annoncer pliant toutefois les bulletins et les

dans l'enfer du Vietnam vous attend de l'autre côté des pubs », susurre la speakerine de la

#### Précautions d'usage

Experts, généraux et commentateurs gardent quand même droit de cité. Le doigt pointé sur les cartes fléchées, ils parodient parfois le « Vrai-faux Journal » de France-Inter et son reporter Jean Saisnen » qui avoue : «Je n'en sais pas plus » i Faute de quoi, on fait parler la rue, ces ∢ micro-trottoirs » que Guillaume Durand qualifie de « pas franchement scientifiques». Algériens de Belleville, Koweitiens en exil...

A Bagdad aussi, les envoyés spéciaux rendent compte des réactions populaires. Martine Laroche-Joubert décrit sur A 2

l'animation des souks; l'Irakien moyen - calme, si l'on en croit l'information soumise à la censure, - reste l'oreille collée au transistor; CNN le montre jouant aux dominos. La chaîne américaine diffuse l'intégralité de l'intervention du président François Mitterrand. Comme ses consœurs françaises.

Une fois quitté l'Elysée, celles-ci ne renouent avec la guerre du Golfe qu'après la film du dimanche soir. Les reporters sur le terrain ont fait leur travail. Les images arrivent. Mais la prudence reste. Si le nombre des prisonniers fluctue de 5 500 à 35 000 puis 85 000 suivant les sources, les présentateurs n'omettent jamais les précautions d'usage. Et reconnaissent leurs incertitudes. La guerre à la télévision restait dimanche soir aussi mystérieuse que « propre ». M. C. I. et P.-A. G.

L'action des pacifistes en France et dans le monde

## Appel à un rassemblement unitaire à Paris

fistes, notamment l'Appel des 75, le comité Maintenant la paix - qui regroupe les Verts, l'Alternative rouge et verte, les communistes « reconstructeurs » et « rénovateurs», - le Mouvement de la paix, proche du PCF, le Forum pour une paix juste et globale au Moyen-Orient, l'Appel des 30, ont appelé à manifester, lundi 25 février. à 18 h 30, place de la République, à Paris, pour protester contre la guerre du Golfe.

cette phase décisive de

«Tempête du désert» - aux

Etats-Unis, CBS et NBC se dispu-

Aux premières heures de l'offen-

sive terrestre, M. Richard Cheney

a proclamé un black-out total sur

l'information. Le secrétaire d'Etat

américain à la défense, invoquant

la sécurité des troupes alliées et la

nécessité de ne pas informer l'en-

nemi, annonçait la suppression

Washington, ainsi que la suspen-

sion des retransmissions d'images

par les pools de reporters. Les

des points de presse militaires en

«L'opération terrestre vient d'être décidée au mépris de la volonté des peuples et des efforts pour trouver une solution négociée. Des milliers de vies humaines vont encore être délibérément sacrifiées dans une guerre que rien ne justifie », a déclaré Mº Denis Langlois. porte-parole de l'Appel des 75, en exhortant à « agir pour imposer un cessez-le-seu immédiat et l'arrêt du

Le PCF et la CGT ont annoncé

les pacifistes, les socialistes, les croyants, les Verts, les gaullistes, toutes celles et tous ceux qui s'opposent à la guerre, à se rassembler le plus largement dans leur diversité asin d'exprimer leur exigence de paix, leur volonté de voir la négociation et la raison l'emporter».

plateaux de commentaires. Avec,

parfois, des transitions délicates.

Une nouvelle histoire d'hommes

Dès samedi 23 février, à l'appel de Maintenant la paix, du Forum pour une paix juste et globale au Moyen-Orient et des Verts, quelques dizaines de pacifistes s'étaient semblés place René-Cassin (prix Nobel de la paix) à Paris, pour demander l'instauration d'un cessez-le-feu dans le Golfe. Le même jour, trois mille personnes environ avaient manifesté deux heures durant dans les rues de Mont-de-Marsan (Landes), à l'appel du Collectif landais pour l'arrêt immédiat de la guerre. Une trentaine de personnes qui voulaient manifester devant la base aérienne de Montde-Marsan, où sont stationnés des appareils américains KC-135 chargés de ravitailler les B-52 en mission pour le Golfe, ont été dispersées par les forces de l'ordre. Enfin, deux cents manifestants se sont rassemblés, samedi 23 février, à Castres et à Carmaux, dans le Tarn, au pied de la statue de Jean

## Manifestations en Espagne

guerre, souvent peu suivies, ont eu lieu dimanche 24 février, à la suite du déclenchement de l'offensive terrestre au Koweit. En Europe, les manifestations les

plus importantes ont été organisées en Espagne, où cinquante mille personnes ont défilé dimanche dans les rues de Madrid et de Bar-celone en demandant l'arrêt immédiat des hostilités. Dans la capitale espagnole, les vingt-cinq mille manifestants, qui avaient répondu à l'appel du mouvement pacifiste « Plaieforme contre la guerre», ont exigé l'examen du plan de paix soviétique en scandant « Non à la guerres. A Barcelone, environ vingt-cinq mille manifestants ont formé une chaîne humaine de i vingt kilomètres de long à travers le centre-ville. De petits rassemble ments ont également eu lieu à Tarragone, près de Barcelone, et à Val-ladolid, dans le nord du pays.

En Grande-Bretagne, cinq cents musulmans ont défilé dans le centre de Londres dimanche à l'appel

Des manifestations contre la du Front islamique international en demandant le retrait des troupes alliées. Les manifestants. qui portaient des banderoles proclamant « Saddam Hussein est le champion de l'islam », se sont ren-dus devant les ambassades d'Arabie Saoudite et des Etats-Unis aux cris de « Mort à Bush ». Tous ont refusé d'adresser la parole aux

> journalistes présents. Enfin, aux Etats-Unis, des gestes symboliques en faveur de la paix ont eu lieu, notamment en Californie où des manifestants anti-guerre ont recouvert le «O» du «Hollywood a inscrit sur l'immense pancarte qui surplombe ce quartier, à Los Angeles, par un drap de plus-de 15 mètres portant un symbole de la paix. « Cette pancarte de Hollywood est le symbole universel des valeurs exportées par l'Amérique dans le monde entier», ont expliqué les manisestants. Des banderoles dénonçant « la guerre du pétrole » avaient déjà été accro-chées à ce panneau le 21 septembre dernier. – (AFP, AP, Reuter.)

Certains pacifistes peuvent trouver mille raisons d'abonder dans le sens de M. Roger Garaudy, philo-sophe communiste converti à l'Is-

d'un cordre international » plus

## Une bataille perdue

par Alain Rollat

E pacifisme est infiniment hono-rable. Cour qui le professer rable. Ceux qui le professent sont extrêmement respectables. Mais, depuis que le monde est monde, si les pacifistes ont par-fois infléchi le cours des guerres, ils ne les ont jamais empêchées. La guerre du Golfe n'aura pas fait exception à cette fatalité.

La valeur des arguments avancés pour justifier les objections de conscience n'est cause. Si l'on en fait peu de cas, en France, comme dans les autres pays occidentaux, ainsi que l'indiquent les enquêtes d'opinion, cels tient tout simplement au fait qu'au regard des références au droit et à la morale mises en avant par les partisans de la paix à outrance, la cause de M. Saddam Hussein était devenue absolument indéfendable.

lam, qui ne s'embarrasse pas de nuances pour exposer, cette semaine, dans l'hebdomadaire Révolution, que la guerre du Golfe n'est qu'une « guerre coloniale », voulue par M. George Bush à des fins impérialistes, conduite sous la pression du « sionisme politique » et visant à la « destruction massive » de l'Irak sous le regard d'une ONU « devenue la chembre d'enregistrement des Etats-Unis ». On n'en trouvera aucune pour contrer la réflexion lucide faite au cours de la dernière réunion du comité central du Parti communiste per un autre pacifiste. M. Guv Hermier, député des Bouches-du-Rhône et directeur de Révolution : « Dans cette région du monde où tant de droits sont bafoués, où il y a tant d'injustices dans la répartition des richesses, où la guerre frappe désormals avec une insup-portable barbarie, on peut com-prendre l'humiliation, la colère, la révolte des peuples arabas, Mais ce n'est pas en s'arrogeant le droit d'annexer un Etat souverein (comme i'a fait l'Irak) qu'on peut favoriser la solution de ces pro-blèmes, progresser vers un monde où le fort ne prime plus sur le faible, où avancent la justice et le droit des peuples. »

On peut aussi, à l'inverse, parler de *e guerre du droit* », comme le fait aujourd'hul le Parti socieliste, en espérant que la guerre du Golfe marquera vraiment, si l'URSS ne change pas de cap, l'avènement

équitable que le précédent et que M. Mitterrand ne cesse d'appeler

Catte idée est trop belle pour être assassinée. Mais la meilleure façon de la soutenir est de ne pas se duper soi-même, donc de se souvenir que l'Histoire est ialonnée de guerres proclamées ejustes » par ceux qui les menèrent au nom d'idéaux qui firent souvent s'esclaffer les générations suivantes.

Et la seule façon de la faire avancer est d'admettre, d'une part, que les thèses pacifistes ne manquent pas de pertinence lorsqu'elles dénoncent l'existence d'un droit à deux vitesses devant une situation qui voit les chantres de ce enouvel ordre mondial » se battre aux côtés de dictatures pour en abettre une autre, et, d'autre part, que M. Jean-Pierre Chevènement n'a pas forcément tort contre M. François Mitterrand lorsqu'il souligne le danger, à terme, pour les intérêts français, de la « volonté hégémonique » des Etats-Unis.

#### Gagner l'après-guerre

Il en résulte que les pacifistes qui ont perdu la bataille du Golfe, peuvent encore prétendre gagne l'après-guerre à condition, aussi paradoxal que cela paraisse, d'encourager... M. Mitterrand. Car s'il existe aujourd'hui entre le président de la République et ses censeura des divergences qui parais sent irréductibles, il n'en est pas moins vrai que les objectifs diplomatiques réaffirmés par M. Mitter rand, dimanche soir 24 février rejoignent totalement les préoccupations des pacifistes.

Quand M. Mitterrand répète que la France s'emploiera à faire préva-loir « l'équité » dans le traitement giobal des autres dossiers du Moyen-Orient, en donnant la nricrité au sort des Palestiniens et à celui des Libanais, et qu'elle le fera en continuant, au besoin, à se démarquer des Etats-Unis, on peut, certes, douter de sa cacacité à y parvenir. Mais s'ils en tiraient prétexte pour ne pas agir dans le même sens, les pacifistes ne tomberaient-ils pas demain dans les mêmes contradictions que celles qu'ils reprochent aujourd'hui au président de la République? ••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 9



"On aime ce livre court, écrit d'un trait, lu de même. Il emporte la conviction. Mais il laisse une traînée de trouble. Le visage triomphant du capitalisme - notre visage - est quelque peu hideux, essoufflé et marqué de taches. Conquérant, médiatique, spéculatif, corrompu, apolitique: cinq qualificatifs "chocs", et autant de chapitres qui traduisent la fascination de l'auteur pour le système, fascination contagieuse, comme l'était celle des auteurs du Manifeste pour l'orgueilleuse bourgeoisie. Le rythme du livre évoque le Manifeste.» Bernard Maris, *Le Monde* 

Ce que j'ai aimé dans ce livre, comme souvent chez Alain Cotta, c'est la très grande force de conviction qu'il recèle et qui entraîne presque nécessairement le lecteur à se sentir en quelque sorte saisi par les vues et les certitudes de l'auteur... C'est paradoxalement l'évocation des nouveaux enjeux, pourtant pas des plus simples, qui peut tempérer l'apparente noirceur des conclusions d'Alain Cotta: celles-ci ne sont en réalité délibérément pessimistes que pour nous pousser, si l'on peut dire, à «relancer le jeu». Et c'est à quoi chacun de nous, à la fin de cette lecture, ne peut qu'avoir envie de s'employer."

FAYARD

# «L'ordre donné aux armées c'est de libérer le Koweït, pas d'attaquer l'Irak»

réaffirme M. Mitterrand

Voici les principaux extraits de l'entretien télévisé accordé, dimanche 24 février, par M. Mitterrand.

« Que pouvez-vous nous dire sur ce qui se passe pour les forces des alliés ce soir ?

 Je ne peux rien vous dire, vous le comprenez très aisément i'en suis sur, qui pourrait nuire aux secrets nécessaires à une avance militaire sur le terrain face à l'adversaire que nous informerions. Cependant je peux confirmer les propos qui ont été tenus aux téléspectateurs par le général Roquejeoffre qui commande l'opération française là-bas, l'opération « Daguet », et qui de son côté indiquait que l'avance française était d'au moins 50 kilomètres sur ce territoire où il se trouve ; et que l'ensemble des autres forces, spéciament celles qui se trouvent au sud, s'étaient dirigées vers Koweit-City, la capitale du Koweit, avaient dépassé par sa rapidité les prévisions, c'est-à-dire qu'elles se trouvent en bonne position pour les heures et les jours qui suivent. - Avez-vous l'impression que

ça se passe mieux que prévu ou

- Mieux que prévu puisque cela va plus vite et avec moins d'obstacles que nous ne l'imaginions, ce qui ne préjuge pas bien entendu l'avenir des prochains jours.

» (...) C'est vrai qu'au vu de cette journée, un blessé léger, par le fait d'une mine, c'est un résultat inesnéré car, dans une opération de cette rudesse et de cette cruauté, on pourrait craindre d'autres pertes. Tout cela, je le répète, sans préjuger la suite, à laquelle il faut se prépa-

 Est-ce que les troupes alliées sont entrées dans la ville de Koweit ? Est-ce qu'elles la

 Là, vous m'en demandez trop.
 Mais si elles étaient dans la ville de Koweït, on le saurait, vous le sau-

Comment peut-on expliquer cette percée rapide de 50 kilo-mètres dans une journée ?

- Cela doit être le résultat du mois uni a précédé les événements d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'action aérienne. Peut-être est-ce aussi une baisse du moral de la troupe adverse. Les soldats irakiens sont des gens courageux et exercés - rien ne doit être dit qui puisse laisser penser qu'ils auraient été en la circonstance de mauvais soldats - mais ils sont coupés de leurs bases, leurs liaisons sont mauvaises et ils n'ont pas toujours le ravitaillement qui convient : grace au travail de ces dernières semaines. De ce fait, on peut comprendre qu'ils soient peut-être un peu, voire très désorganisés. noyau dur de l'armée irakienne. c'est la garde républicaine. Est-ce que les forces alliées ont déjà rencontré cette garde répu-

- Si Saddam Hussein, et c'est apparemment le cas, n'accepte pas un arrêt des combats, jus-qu'où iront les troupes alliées ?

deux. C'est de pénètrer sur le terri-toire du Koweit, et, naturellement, de toutes les manières, de front et par des manœuvres enveloppantes, ce qui exige que l'on passe par le territoire irakien, comme le font certaines troupes. Et non pas dans l'ob-jectif d'attaquer l'Irak. Il y a la écessité d'atteindre les troupes irakiennes oui se trouvent au Koweït ou celles qui, en Irak, se dirigeraient pour porter secours à leurs camarades de combat.

nue le combat, les troupes alliées ne sont-elles pas amenées à aller

nées, mais telle n'est pas l'intention de la France, de ses alliés, et tel n'est pas le mandat des Nations unies. Elles pourraient aller plus loin alors ?

Ce n'est pas l'objectif, mais

direction de Bagdad.

 Monsieur le Président, cer-tains, aux Etats-Unis, estiment que l'on ne pourra pas établir une paix durable dans la région si Saddam Hussein reste au pouvoir. Qu'en pensez-vous ?

- On dit communément que le

Pas encore. Elle ne se trouve pas située dans la zone où, pendant les premiers jours de combat, se

« Le Koweit n'est pas dans la direction de Bagdad »

Il y a un objectif, il n'y en a pas

Si, une fois défaites ces armées qui se trouvent au Koweit, Saddam Hussein conti-

Elles pourraient y être ame-

 Je croyais avoir dit le contraire. Il y a des troupes qui sont à l'heure actuelle en Irak pour la lutte contre les armées irakiennes qui protègent ou bien qui vont et viennent afin d'assurer la bataille. Cela est néces-saire et chacun le comprend. Si l'on veut tourner le dispositif le plus fort et le plus dangereux pour nos troupes, c'est bien de passer à côté. Mais l'objectif n'est pas du tout le territoire irakien. L'objectif n'est pas Bagdad, pour parler simplement.

- Je vous répète que l'ordre donné aux armées, c'est de libérer le Koweit. Le Koweit n'est pas dans la

- L'opinion est libre. Et tout ce qu'a accompli Saddam Hussein au cours de ces années, et surtout au cours de ces derniers mois, laisse beaucoup d'inquiétude. On ne voit pas comment il se corrigerait. Mais, je le répète, notre objectif est simple, je ne vais pas le répéter, tout le

» Seulement, il faut bien comprendre qu'une guerre perdue, des pertes très lourdes, une destruction cations, des moyens militaires de l'Irak dans cette bataille voulue par Saddam Hussein - car, après tout, le Koweit, il n'était pas obligé d'aller le conquérir - c'est cela, l'objet même du litige, cela dure depuis le 2 août de l'année dernière. Je pense que cette situation-là créerait des rapports de force nouveaux à l'intérieur de ce pays, et que l'autorité politimorale n'en parlons pas, et militaire de Saddam Hussein serait gravement atteinte. Mais c'est un ffet induit, c'est un effet indirect de

monde l'a compris.

la bataille que nous menons. Beaucoup de gens se demandent si l'on n'a pas laissé passer une chance : une chance de paix, une chance d'éviter cette bataille terrestre, une chance qui s'appelait « proposi-tions soviéto-iraldennes » ?

- C'est une question, en effet, qui exige une réponse. Parce que l'opinion publique internationale fait bien de s'interroger là-dessus. Voyez-vous, l'Union soviétique a voté avec nous, depuis le 2 août, toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Douze résolutions, nous avons donc été en harmonie constante, rien ne nous a séparés. Certes nous avons adopté, nous, une attitude active. Nous sommes dans le combat militaire. l'Union soviétique n'y est pas. Et cela ne suppose pas forcément une divergence d'appréciation. J'ai entretenu avec M. Gorbatchev des relations permanentes depuis le

» Hier encore nous avons parlé ensemble trois quarts d'heure au téléphone, vers 13 heures. On ne peut donc pas dire qu'il y a différend ou qu'il y a eu différend entre nous, là-dessus. Il a estimé nécessaire, et sur ce plan-là je ne peux que l'approuver, de chercher une d'user de l'influence dont il peut disposer auprès des autorités irakiennes pour les amener sur un plan qui serait plus acceptable que les propositions dont vous vous souvenez à quel point elles étaient insensées.

 J'ai approuvé cette démarche, je l'en ai remercié. C'est un plan qui nous a été soumis et sur lequel je lui ai fait remarquer - mais je n'ai pas été le scul, d'autres chefs d'Etat ont été mêlés à cette discussion - qu'il n'était pus assez précis sur quelques points, mais sur quelques points majeurs. Tenez, je vais simplement yous donner un exemple : le délai d'évacuation du Koweit, pour peu que M. Saddam Hussein en fût d'accord : en combien de temps les troupes irakiennes évacueraient-elles le Koweit ? Je le répète, discussion majeure ; à l'origine, certains coalisés disaient quatre jours, la France a proposé une semaine.

« Nous avions le devoir moral, politique et militaire d'arrêter là »

- Et sa proposition a été rete-

- Il faut le dire, une semaine, qu'est-ce que cela représente? Les frakiens sont venus et ont conquis le Koweit en deux jours; ils pourraient rentrer en deux jours. lis y ont fait des travaux, il ont emmené un matériel plus lourd, bien que nous ne soyons pas tenus d'avoir pour eux tant de délicatesse. Mais en fait, après avoir consulté tous nos experts et les chefs militaires francais et étrangers les plus compétents sept jours permettaient sans aucun doute aux troupes irakiennes d'éva-cuer le Koweit. Tout ce qui serait position de M. Gorbatchev et de M. Tarek Aziz, c'est-à-dire, le cas échéant, trois semaines, tout cela nous reportait vers la fin du mois de mars, le retour de la saison chaude, un péril supplémentaire pour nos

» Or, ce problème, il est posé depuis quand? Il est posé depuis le 2 soût, c'est-à-dire bientôt depuis sept mois. L'ultimatum pour la ierre, celui qui a marqué la date du 15 janvier, il date du 29 novembre ; c'est-à-dire que depuis le 2 août, après les premières résolutions du Conseil de sécurité lui demandant de partir, le 29 novembre, fixant un ultimatum au 15 ianvier, puis, depuis le 15 janvier, il y a semaines, on a vu ce qui s'est passé.

» Vraiment, Saddam Hussein a eu tout le temps, des délais, qui rendaient cette guerre menacante sans destructrice. Voilà des troupes qui Nos soldats vont risquer leur propre vie, et on va faire durer cela? Non, c'était trop tard, nous l'avons dit. Nous avons dit : voila les trois points les plus sensibles. C'est la durée du délai : une semaine, c'est raisonnable. C'est le fait aussi que le cessez-le-feu ne peut pas avoir lieu avant toute autre opération, mais après ou pendant ; avant c'est abandonner les moyens dont nous dispo-

» Et enfin demander que les réso-lutions des Nations unies fussent abolies, effacées, avant même toute autre discussion et tout autre événement, alors que seul le Conseil de sécurité peut dire que ces résolu-

tions ne sont plus valables. Tout cela montre bien que nous avions le devoir moral, politique et militaire d'arrêter là et de dire : si dans les heures prochaines nous n'avons pas de réponse qui convient du dirigeant irakien, alors c'est le dernier ultimatum, nous nous réservons le droit d'entrer en action quand nous

- L'échec de l'initiative soviétique et la discrétion, pour ne pas dire plus, de l'ONU en cette période cruciale, ce qui s'est passé ces demiers jours, ont donné le sentiment que cette guerre devenait une guerre des Etats-Unis et non des Nations

- Pourquoi les Etats-Unis ? Il v a aussi vingi-huit autres nations qui sont associées aux Etats-Unis dans cette action, même si les États-Unis représentent la force principale dans cette circonstance, il y a bien des conflits moins importants, mais cependant redoutables. Dans d'au-tres circonstances, au Tchad, qui était la pour soutenir l'indépendance du Tchad en face de son adversaire, sinon la France? Personne n'est venu l'aider. Personne n'est venu l'aider militairement, j'entends, sauf le Zaïre et c'est tout. En la circonstance, les États-Unis remplissent le rôle principal, et nous l'avons admis. Nous avons fait infléchir cer-

» Nous avons lutté pour la paix jusqu'au 15 janvier au soir, à la veille de la guerre. Cela dit, maintenant, lorsque le Conseil de sécurité se réunit, et il était réuni depuis huit jours en permanence, il travaille à huis clos, c'est peut-être pour cela qu'on en a moins parlé, mais le Conseil de sécurité est convoqué, il peut s'exprimer. Je crois qu'on ne peut pas se servir de cet argument pour penser que nous avons voulu brusquer les choses. Mais nous ne pouvions pas remettre cette date constamment, alors que la vie et la sécurité de nos soldats sont en cause. Nous ne pouvions pas constamment retarder, retarder jusqu'au jour qui conviendrait à pas de raison de nous laisser conduire jusqu'à ce piège.

« Nous entendons faire ce que nous nous sommes engagés à faire »

La Maison Blanche vient de dire aujourd'hui que la date de l'offensive était fixée depuis dix jours. Alors on se demande si toute cette agitation diplomatique n'avait pas un caractère un petit peu fabriqué...

La paix dépendait de l'acceptation par l'Irak des conditions posées par la déclaration commune des pays coalisés! Celle qui comportait notamment ce délai de sept jours. Cette déclaration-là, si Saddam Hussein disait « je l'accepte », c'était la paix. Et si c'était la paix, dans l'enre qui suivait pous indiquies l'heure qui suivait, nous indiquions à nos chefs militaires qui sont sur place qu'il convenait d'interrompre toute manœuvre militaire qui aurait conduit dans les heures suivantes à l'attaque. Mais si c'était la guerre, cela devait se préparer.

» Vous n'imaginez pas que nous allions improviser entre 18 heures, heure française, hier soir, et 2 heures du matin, que nous allions improviser des plans de bataille! Out, nous étions quelques-uns à savoir que si rien ne s'arrangeait, si toutes les tentatives de conciliation échouaient, si en même temps Sad-dam Hussein refusait obstinément, comme il l'a fait, de respecter les décisions des Nations unies, oui, nous savions qu'à cette date, pas exactement à quelle heure, le com-bat s'engagerait. C'est ce qui s'est produit. Mais comment n'aurionsnous pas préparé la guerre ? C'est une affaire sérieuse.

- Vous étes en train de nous dire qu'il y a dans la guerre cohé-sion entière, parfaite entre les Français et les Américains. Est-ce que ce qu'on pourrait appeler la spécificité française reviendra quand il s'agira de discuter la paix et l'avenir de la région ?

- On a lu assez d'articles, on a entendu assez de déclarations déplorant que la France saisait cavalier seul ou affirmait sa disserence. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et c'est vrai que la France a affirmé sa différence, et elle a eu raison. Elle affirmait sa différence, notamment lors de son plan de paix du 15 janvier, mais en bien d'autres circonstances. Mais pendant le combat, alors que les soldats sont la ensemble, fraternellement, qu'ils luttent pour la même cause, que la sécurité de l'un commande la sécurité de l'autre, nous alions nous permettre de servir

je ne sais quel jeu de divergence ou d'opposition?

» Oui, nous sommes liés, nous sommes alliés, nous respectons nos alliés et nous entendons faire ce que nous nous sommes engagés à faire, comme eux-mêmes l'accomplissent. Après, c'est-à-dire pour le débat de la paix, nous avons déjà dit ce que nous souhaitions, mais nous serons. croyez-le, ce que nous sommes, comme nous l'avons toujours été dans notre Histoire.

» Comme nous l'avons marqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale, eh bien nous affirmerons les objectifs qui nous paraîtront les plus justes, et personne ne nous donnera de consigne.

 Est-ce que, de cette épreuve dure qu'est la guerre, peut sortir, à travers la paix qui se dessinera. peut-être un bien ?

Mais bien entendu, et si j'ose dire, cette guerre a été rendue nécessaire, et pas par nous. Le président iralden a choisi un mode de suicide politique et militaire, il n'a saisi aucune occasion, elles ont été multiples en six à sept mois. Mais des que nous en aurons fini, je l'espère, j'espère vite, il faudra bien parler de l'Irak, il faudra bien que l'Irak vive, il faudra bien qu'il vive en paix, il faudra parier du Koweît, il faudra réparer le mal, il faudra parler du Moyen-Orient, il faudra parler des autres conflits, parler du conflit israélo-arabe, il faudra parter du conflit ou plutôt de la situation du Liban, il faudra parler de tout ce qui touche à la paix dans cette région du g monde et partout ailleurs.

» Eh bien, nous le serons, et la France ne manquera pas de trouver dans sa tradition des propositions riches d'avenir qui montreront bien qu'elle a fait la guerre ni contre l'islam ni contre les Arabes. Nous sommes d'ailleurs associés, le l'ai dit la première fois, avec beaucoup de pays musulmans et arabes dans cette que nous savons être logiques el qu'on ne peut pas réserver à un pays particulier, en l'occurrence l'Irak, un traitement aussi dur que celui qu'il subit en oubliant d'agir avec équité lorsque d'autres conflits se proposeront à la négociation.

» Je voudrais vous dire un mot pour terminer, et je suis sur qu. j'exprime votre pensée, j'exprime celle de tous ceux qui nous écontent, une pensée pour nos soldats. Au fond, nous les aimons, nous les soutenons, je crois pouvoir dire que nous avons confiance. Dans bien des foyers français il y a des pères, des mères, des femmes, des enfants qui tremblent, qui s'inquiètent. Alors, que l'on sache que le président de la République pense à eux, les aide, les aidera et entend bien mobiliser la nation, pour que chacun sache qu'au moins nos soldats se sentent appuyés par la France. »

#### L'ordre d'engager les forces françaises

Après l'expiration du délai de l'ultimatum fixé à l'Irak, l'Elysée a publié, samedi 23 février peu après 19 h 30, le communiqué suivant :

€ Les autorités irakiennes n'ont pas communiqué aux Nations unies dans le délai voulu leur acceptation des conditions énoncées dans la déclaration des alliés du 22 février. Aucune information n'indique que les forces irakiennes aient commencé à se retirer du Koweit.

»La France constate et déplore que M. Saddam Hussein ait refusé la possibilité d'aboutir sans affrontement supplémentaire à la libération du Kowelt. Dans ces conditions, les opérations militaires continuent de se dérouler seion les plans prévus ».

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 4 heures du matin, et alors que M. Bush venait de confirmer le début de l'offensive aéro-terrestre. la présidence de la République annonca que M. Mitterrand « avait donné l'ordre d'engsger les forces terrestres frençaises pour la libération du Kowelt selon les plans pré-

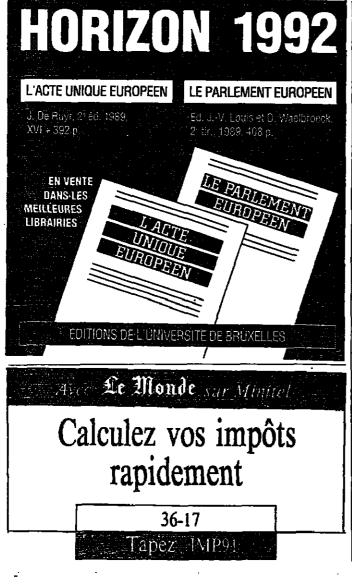





#### □ M. Jacques Chirac: « L'heure est à la cohésion nationale autour de nos soldats qui accomplissent sur le terrain une action courageuse et exemplaire. ( ... ) Le RPR souhaite que l'action entreprise par la communauté internationale aboutisse dans les plus brefs délais et permette d'atteindre les objectifs fixès par la résolution du Conseil de sécurité. Dans ce cadre, la France devra ensuite participer activement à la mise en œuvre d'un règle-

Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

FOUR TABLE

es, ce que de cen-

The state of the second state of the second 
- STANSON

21.0

- 200 Adg

-c :-

1000

- 124

412

200

一点落

---

the state

والموار والمرار

to the section of the

-yr ⊃2. 2<sup>28 ‡</sup>

and promise the

- 241 COMPANY

the Park

The second second

The second of

March 25 17 185 8853

4-1-4-1-4

1987 Fre 25 EE

والمتعاقق معمد والداراء

11.4 2 3 TO STATE

AND THE PROPERTY.

"" 11 3 TE 2 13

A AND OF SER PER

1.82 A COLUMN

. P. 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

The state of the state of

And the second s

1 may 1 may 1

THE SECURITY OF SE

gag ತಿರ್ಮಿಕ ಬ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಚಿತ್ರವು ಪ

हुन जाता शका त

and the second

And the second s

ment de paix assurant la stabilité et la sécurité dans l'ensemble de la M. Jacques Roseau, porte-parole du mouvement du RECOURS (rapatriés): « La communauté internationale n'aura pas à regretter de n'avoir pas cède aux palinodies du dictateur irakien qui aurait eu, si tel n'avait pas èté le cas, la magie, comme Nasser autrefois, de transformer son relatif échec en immense victoire. L'offensive terrestre menée conjointement par de nombreuses forces arabes contredit totalement l'image d'un affrontement Nord-Sud ou Occident-Arabes au profit de celle d'une guerre de libération menée par des Arabes que le iyran de Bagdad voulait asservir. Aussi le RECOURS-France sou-

haite-t-il que certains apprentis sor-

ciers cessent de nourrir la dialectique

de Saddam Hussein en accréditant la

spécieuse thèse de l'«humiliation

□ M. François Fillon, député RPR de la Sarthe: « On a eu le sentiment, de l'extérieur, que, du côté de Saddam Hussein il y a eu une intransigeance à laquelle nous avons été habituès mais que, du côté des Etats-Unis. il n'y avait pas non plus beaucoup de volonté nour discuter. Il faut s'en tenir au mandat que les Nations unies ont fixé aux forces de la coalition, ne serait-ce que par prudence. Aller jusqu'à Bagulad, occuper l'Irak, mettre en place une administration provisoire, choisir un régime nou-veau pour l'Irak, c'est une autre question et le risque d'enlisement est beaucoup plus grand, » M. Jean-François Deniau, député UDF du Cher: « Dans la mestre du possible, les troupes alliées ne doivent pas aller jusqu'à Bagdad car il n'y a

pas auer jusqu'à Hagedad car it n'y à rien de pire que de conquérir et d'oc-cuper une grande ville. Le but, c'est bien la libération du territoire du Kowell, et pour libérer le Kowell il faut bien évidemment passer par le territoire irakien pour faire l'encercle-ment, mais ce n'est pas à nous d'aller occuper Bagedad. Saddam Hussein autre pe Bagedad. Saddam Hussein aura perdu le Koweit après avoir perdu sa guerre contre l'Iran; s'il perd deux fois, avec une liste de victimes tout à fait impressionnante, son pays complètement détruit, il y a des gens, dans son propre camp, qui diront qu'il n'est peut-être pas le meilleur pour continuer et essayer de recommences

M. Gérard Longuet, président du Parti républicain : « Soutien fraterne! et sans réserve aux soldats de la coali-tion, et tout particulièrement aux sol-dats français engagés au premier rang de l'offensive. Ils sont au cœur de nos pensees, et nous avons confiance dans leurs capacités à construire la victoire. Le Parti républicain exprime son admiration pour le courage et la détermination des hommes qui ont choisi le service des armes de la France, nous permettant de tenir notre rang lorsqu'il s'agit de mettre au pas le terrorisme d'Etat du régime sanglant de Saddam Hussein.»

□ Le MRG: «L'heure n'est plus à philosopher. Elle est au civisme et à la solidarité. Le seul moyen d'en sortir dans les moins mauvaises conditions reste la solidarité de la France avec ses alliés, et celle de la France avec le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République. Tous les partis politiques doivent faire preuve de responsabilité et affirmer publique-ment leur totale confiance au chef de l'Etat. L'heure est véritablement à la France unie. »

□ Le PS : « Maintenant s'engage une nouvelle phase des combats pour

la libèration du Koweit, renduc iné-hictable par l'obstination suicidaire de Saddam Hussein. A cette heure, les pensées de tous les socialistes vont d'abard à nos soldats qui doivent assumer la dure responsabilité de mener cette guerre du droit. Le Parti socialiste exprime sa solidarité au gouvernement. Il réaffirme son entier soutien et sa confiance au président de la République François Mitter-

M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale : « Puisque Saddam Hussein et les dirigeants irokiens sont les responsables d'exacsiens sont les responsables à éxac-tions [au Kowett], il faudra qu'ils soient jugés. Ce qui s'est passé à Kowett-City nous rapproche d'Ora-dour. (...) Si les Irakiens décident de se débarrasser de Saddam Hussein, je ne vais pas verser une seule larme.»

□ M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national : « Je soujjre pour ceux qui doivent se battre dans le cadre de la servitude militaire unio ment parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Je sais très bien que nos parachu-tistes, nos légionnaires, nos « marsouins » sont capables des plus grandez ascèses mais je voudrais qu'au moins le peuple, lui, ne sorte pas trompé par cette « fausse fenètre » et se souvienne que c'est l'élan belliqueux des socialistes qui les a conduits à déclarer toutes les guerres de ce siècle, »

□ M. Max Gallo, député socialiste européen : « L'objectif de la guerre est évidemment la destruction du régime irakien et de Saddam Hussein. La guerre prend toute sa signification, c'est-à-dire que ce qui nous a été raconté depuis le mois d'août, à savoir qu'il s'agissait d'une guerre du droit, se trouve minoré. Toutes les initiatives diplomatiques qui ont été faites ne pouvaient qu'aboutir à un échec puisque la date de l'offensive, nous le savons maintenant, avait été programmée depuis le 10 ou le 11 février. Les concessions réelles qui avaient été obtenues par les Soviéti-ques ne pouvaient être prises en

guerre devait aller jusqu'à son terme et va aller jusqu'à son terme.»

□ Le bureau politique du PCF: « Le président Mitterrand a pris la lourde responsabilité de mettre notre pays à la remorque et sous les ordres des Etats-Unis. Le prix à payer s'annonce très lourd à tous égards, humain, politique, social, national. Cette politique met en péril la vie des soldots francais, sacrific les intérêts de notre pays et l'isole des nombreux peuples avec lesquels la France avait des intérêts historiques. Alors qu'elle pouvait jouet un rôle de premier plan pour la nego-ciation et la paix, la France s'est alignée. Elle s'est inscrite dans la logique de guerre, elle a accepté le diktat américain. Les premières propositions soviètiques, acceptées par l'Irak, avaient soulevé un immense espoir. En refusant tout cessez-le-fen, tout delai. George Bush entendait s'en tenir à l'aventure militaire dont la date, du propre aveu des Américains, était fixée au 23 février depuis quinze jours. Tout doit être mis en auvre pour arrêter cette machine infernale uui mėne au camuee.»

 Les Verts : « Toute la rhétorique de François Mitterrand ne pourra masquer cette réalité : la France s'est alignée sur les Etats-Unis. Se dessine d'un suzerain américain et de nombreux vassaux soumis, dont notre pays. l'oute la crise aura été gérée hors de l'ONU, dont la seule contribution aura été de fournir une vague légitimation à l'intervention armée de George Bush. L'Histoire nous en dira

 Fédération nationale des musulmans de France : « La libération du Koweit [qui] aurait pu être une tache noble (...) devient une « guerre de la honte» où les coalisés risquent de se salir un peu plus les mains.»

Au « Grand Jury RTL-le Monde »

## Mme Veil: «La gestion suicidaire» de Saddam Hussein

Monde», dimanche 24 février, M= Simone Veil, ancien président du Parlement curopéen, a estimé que « l'objectif de la France n'est pas de susciter une révolution en Irak ». Elle a toutefois précisé : « Le régime irakien est épouvanta-ble, et je crois qu'au nom des droits de l'homme, au nom de ce que l'on souhaite pour d'autres pays avec lesquels nous ne sommes pas du tout en guerre, on peut souhaiter que le chef de l'Etat irakien ne reste pas en place indéfiniment.»

A propos du lancement de l'offensive terrestre, M= Veil s'est demandé si « l'armée irakienne ne nous réservait pas des surprises. Il

Invitée du « Grand Jury RTL-le ne faut pas préjuger de la suite de ce conflit car on peut être entraîne à aller en Irak par la stratégie de Saddam Hussein ». Elle a déploré « la gestion suicidaire de la situation par Saddam Hussein qui a eu toutes les chances pour évacuer le Koweit et qui n'en a saisi aucune ». A propos des initiatives soviétiques, elle a déclaré : « Je crois que M. Gorbatchev a présenté ces propositions parce qu'il était très isolé de la diplomatie internationale et totalement marginalisé. Pour son opinion publique intérieure, pour le rôle futur de l'Union soviétique, il avait absolument besoin de prendre

Selon BVA et l'IFOP

une initiative.»

## L'action de M. Mitterrand est massivement approuvée

Selon un sondage de BVA, réalisé le 24 février auprès de neuf cent soixante-trois personnes pour Libération et «7 sur 7», une écra-sante majorité de Français (78 %, au lieu de 77 % une semaine plus tôt et 70 % le 9 février) approuvent a les décisions de Français Mitter. rand en ce qui concerne la crise du

Cette approbation est la plus forte auprès des sympathisants du PS, de l'UDF et du RPR (86 % pour le PS, 88 % pour l'UDF, 87 % pour le RPR). Elle reste large chez les proches des Verts (68 %) et du Front national (61 %). En revanche, les sympathisants du Parti communiste sont majoritairement hostiles (59 % contre 41 %) à l'action du président de la République. Les résultats du parti d'extrême droite et du PC sont cependant à utiliser avec prudence en raison de la faiblesse des échan-

L'enquête indique également que la majorité des personnes interro-gées approuve les initiatives de

(53 % contre 35 %). Une majorité plus large estime cependant que la coalition a en raison de rejeter le plan de paix soviétique (66 % contre 21 %) et considère l'Irak comme le principal responsable %) de la poursuite de la guerre. L'offensive terrestre est massivement approuvée (73 % contre 20 % d'avis contraires), et une écrasante majorité estime enfin que la coali-

tion (78 %) et la France (76 %) ont raison de faire la guerre à l'Irak. Un autre sondage (1) réalisé par l'IFOP pour le Journal du dimanche du 24 février fait apparaître une nette progession de la cote de popularité de M. François Mitterrand (47 % d'avis favorables, soit dix points de plus qu'en l'avis de la caté. janvier). Avec 39 % de « satis-faits », la cote de M. Michel Rocard enregistre une hausse de

(1) Enquête effectuée du 4 au 11 février auprès de mille huit cent soixante-dix personnes.

#### Dans la presse parisienne

Dans le Figaro du 25 février, Auto revictitte anticipe deja sur une victoire de la coalition. « Un conquérant doit proportionner ses ambitions à ses capacités. Faute de quoi, il adopte une conduite d'échec. (...) On peut espérer que la dure leçon infligée à M. Saddam flussein sera bonne, non seulement pour lui mais pour tous les autres, y compris pour cour en l'infligent. y compris pour ceux qui l'infligent. Si convaincant soit son déroulement, elle entraîne des devoirs pour les alliés eux-même. Il n'y aura pas de paix et de sécurité au Moyen-Orient tant au'israël se maintiendra dans les territoires occupés. Tant que les Etats arabes poursuivront leur réve de détruire Israël. Tant que le Liban sera occupé par des troupes étran-gères. Tant que les Palestiniens n'auront pas de patrie.»

Dans Libération du 25 février, Serge July est plus circonspect. « L'objectif de la bataille terrestre n'est pas seulement la libération du Koweit, acquise dans son principe. L'ossensive généralisée doit lever la plupart des ambiguités sur les deux questions essentielles de toute guerre: Qui a gagné? Qui a perdu? Le directeur de Libération estime que le « scénario » de la coalition (une victoire écrasante entraînant le renversement de M. Saddam Hussein) « n'a malheureusement rien d'irrésistible ». Au vue des premiers combats, Serge July évoque l'hypothèse d'un retrait irakien de la zone frontière. « Saddam Hussein pour-rait être tenté de « décrocher » du Koweit et de chercher à entraîner les troupes de la coalition en territoire irakien, là où la guerre serait pour elles politiquement désastreuse.» «La thèse saddamiste de l'agression de de la Nation arabe à travers l'Irak, et qui à présent n'a pas convaincu, prendrait une tout autre dimension si le leader irakien parvenait à ses fins », ajoute Serge July.

«Jusqu'où la guerre; et quid de Saddam Hussein », s'interroge égale-ment Philippe Tesson dans le Quotidien de Paris du 25 février. « Tout le monde est d'accord sur la définition théorique des limites de la guerre : on ne va pas à Bagdad. Les faits ris-quent de briser cette unanimité. » « Pourquoi cette guerre si on doit demain organiser la paix avec Sad-dam? Aller à Baydad, est-ce compliquer la cause de la paix si c'esi la condition de l'élimination de la première cause de la guerre? Toutes ces questions sont essentielles et tait si bien qu'il les a éludées. L'ob-jectif de la France n'est pas Saddam Hussein, mais on ne pourra jamais [le] corriger, a-t-il dit. » a Ces ambiguîtés-là, pour ne pas dire ces contra-dictions-là, il va bien falloir les lever (...) à mesure que les armées progresseront sur le terrain. Cela sera extrêmement douloureux, »

Claude Cabanes, dans les colonnes de l'Ilumanité, présère revenir sur les ultimes tentatives de paix. « George Bush s'est appliqué systématiquement à les faire capoter. Le chef de guerre est nu : la libération du Koweit n'est pour les Etats-Unis que le tremplin pour de plus vastes desseins de domination de la fin de siècle, » «Si la chance de la paix avait été saisie, le Koweit serait aviourd'hui en train de recouvrer sa liberté et des centaines de soldats songeraient déjà au bonheur du retour. M. Bush ne l'a pas voulu. La France non plus. Paris a joué le double jeu : pour l'opinion publique, le langage de l'intérêt pour l'initiative soviétique, mais dans l'ombre, l'alignement aveugle sur les ambitions américaines. Le prix va en être lourd à payer », assure Claude Cabanes.

### Dans les lieux de culte parisiens

## « La haine, au nom de Dieu »

Norredine est comme groupy. Malgré le premier soleil de printemps qui gorge les jardins de la grande mosquée de Paris, sa mine reste obstinément fripée. €On est passé si près de la paix », soupire le jeune Algérien. ils sont des dizaines comme lui sortant, abattus, de la prière de ce dimanche après-midi 24 février. Les uns, résignés, se soumettent à ce qui leur semble délà le sort des armes et ne donnent pas cher de l'armée de Saddam Hussein. Les autres s'accrochent à l'espoir que le leader irakien garde quelque chose ∢ dans la manche ».

lls ont vécu pendant trois jours l'oreille collée au transistor, bailottés entre les communiqués contradictoires, les a faux espoirs a successifs de règlement et l'échec final des médiations. « Une guerre injuste, hypocrite, tranche Rafik, étudiant à Nanterre. Les Américains ne font pas la guerre pour aider le Koweit, mais pour mettre à genoux Saddam. Pour abattre l'Irak, ils sont en train de briser tout un peuple.»

Pas d'éclats de voix, mais une grande dépression. Ces jeunes musulmans ne sont pas pour Saddam Hussein, een tant que personne, ni en tant que régime » mais ils se disent révoltés par l'attitude de « provocation » de George Bush qui a refusé « l'ultime proposition de paix venue de l'Irak » qui, après avoir essayé de faire croire à une « guerre propre », cherche aujourd'hui à « humilier » tous les Arabes.

mérite, se console Moulay, un Marocain immigré depuis dix ans en France. Elle fait la différence entre eles vrais défenseurs de l'islam » et les ∢impies comme Fahd ou Moubarak, achetés par les Américains». «Le monde islamique est en danger et cette tégristes », s'écrie un fidèle avant de se fondre dans la foule

#### Prières pour les soldats français

de la place Monge.

A quelques centaines de mètres de là, la cathédrale Notre-Dame-de-Paris est remplie de drapeaux français et allemands. La messe de ce dimanche est en effet célébrée pour le soixante-quinzième anni-versaire de la bataille de Verdun, mais quand l'évêque auxiliaire de Trèves, venu pour la circonstance, évoque « la haine que Français et Allemands ont, hier, bâtie au nom de Dieu », son propos n'est pas aussi intemporel gu'il y paraît.

Les chrétiens parisiens ont prié pour la paix dans le Golfe. Une paix à construire, dit le célébrant, « avec tous nos frères humains, sans haine ni passion, sans abandon ni lâcheté». Une paix à préserver, « maigré les armes, maigré la logique suicidaire de la haine ». Soixantequinze ans après Verdun, l'atti-tude des catholiques devant la guerre a certainement changé, estime un prêtre : « ils récusent désormals l'écrasement de l'autre, y compris d'un Saddam Hus-Cette guerre a au moins un sein, ce qui ne veut pas dire

qu'ils soient des pacifistes à tout crin. »

Comme à Notre-Dame, de l'au-

tre côté de la Seine, chez les catholiques traditionalistes de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, on prie aussi naturellement pour les soldats français. « Nous ne sommes pas d'accord avec les buts de cette guerre, dit l'abbé Laguérie, proche de l'extrême droite, mais les militaires qui exposent leur vie sont aussi nos frères. » Près du curé de Saint-Nicolas, deux anciens officiers de l'Aigérie française acquiescent : « Bien qu'elle soit symbolique, cette armée française qui combat en Irak, on l'aime bien! », disent-ils avec nostalgie. Aigutant : « On aime nos soldats qui vont devoir racheter de leur sang les conneries de nos gou-

Les vendeurs de National Hebdo se fraient un passage à travers la foule qui sort de l'église. « Hier, les Américains étaient vilipendés par la classe politique, intellectuelle, médiatique. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs, se sacrifient pour le droit, la liberté. En fait, ils veulent la guerre à outrance et nous ne sommes pas dupes sur leurs véritables objectifs », dit un fidèle. Rejoint par un ami qui, faussement naff, glisse : « Comment expliquez-vous que cette armée se soit toujours trouvée auprès des sionistes?» A ses côtés, les mains d'un enfant jouent avec les grains d'un cha-

# PLUS VITE, MOINS CHER! Ne commandez pas votre PEUGEOT sans nous avoir rendu visite!



Les offres exclusives gratuites NEUBAUER\*:

• 285 V.LP. Cair/Bois • ou intérieur cuir sur la PEUGEOT de votre choix

ou Contrat Service de 4 ans ou 80 000 km

on votre Pengaot super équipés (alarme, toit ouvrant et poste de radio)

🖈 sur présentation du catte annouve jusqu'au 15 mars 1991 ;

cas affres ne sont pas comulables at na concernant pas les modèles

de base et les séries limitées. 7, bd. Gouvion St-Cyr 75617 PARIS ②47.56.92.41
 10, rue Curnonsky 75617 PARIS ③42.70.67.60
 179, bd. Housmann 75008 PARIS ③42.89.55.91 • 4, rus de Châteauden 75009 PARIS 342.85,54.34

## L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS Tél.: 47-07-77-13 - 45-55-92-94 - 45-79-41-66 B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07

Siège social : Institut britannique de Paris

Le Monde **PUBLICITÉ** FINANCIÈRE

Renseignements: 45-55-91-82, peste 4330

# Les partisans de M. Boris Eltsine répliquent au meeting conservateur organisé pour la fête de l'armée

Après le rassemblement conservateur de dizaines de milliers de personnes, samedi 23 févier à Moscou, à l'occasion de la fête de l'armée, les partisans de M. Boris Eltsine se sont réunis, dimanche, sur la place du Manège, ils ont appelé à de nouveaux meetings, dans toutes les villes d'URSS, le 10 mars, à une semaine du référendum sur le maintien de l'Union MOSCOU

de notre envoyée spéciale

Si. comme l'affirment certains des conseillers actuels de M. Gorbatchev, la perestroïka subit une simple pause, la glasnost - la fameuse transparence - semble bien pousser ses derniers soupirs. Pour l'agence Tass, redevenue la bible de la télévision et de la presse communiste, # 300 000 Moscovites étaient samedi 23 février au pied du Kremlin » pour le meeting en soutien à l'armée et au communisme: ils n'auraient pas été plus de quelques « dizaines de milliers » le lendemain, au même endroit, pour soutenir M. Boris Eltsine.

En réalité, les seconds étaient un peu plus nombreux que les premiers. Cela a fait plaisir aux «eltsiniens » (qui ont aussitôt estimé leur propre nombre à 500 000), mais, même s'ils n'avaient pas réussi à surpasser leurs adversaires. celà n'aurait pas changé grand chose à la signification de ces journées : la rue reste aux côtés de Boris Eltsine, après son appel à la démission de M. Gorbatchev lancé à l'issue d'une interview télévisée où il n'avait pourtant pas brillé. Même si, dans un premier temps, des intellectuels réformateurs ont estimé qu'il avait commis une

Les partisans de M. Eltsine se sont mobilisés en deux jours, après un premier rassemblement vendredi (le Monde daté

sion et la presse appelaient fébrile-ment depuis une semaine à participer au meeting des communistes, avec publication des rendez-vous secondaires, mobilisation de dizaines de camions militaires et de bus pour amener les manifesinstruction aux militaires d'y participer, en tenue on en civil, « avec leurs familles ». Instruction bien súr officiellement démentie, mais la Komsomolskaïa Pravda – dernier grand quotidien à résister à la normalisation - a publié un fac-similé de la directive émise par le chef de l'académie militaire Dzeriinski, assortie de recommandations de créer des groupes de militaires armés de trente personnes, à des fins non précisées.

#### « Unité du peuple et de l'armée»

Le résultat, au vu de tous ces préparatifs, était piètre, tel un cor-tège officiel du 7 novembre, les femmes et les enfants en moins. Sans doute moins d'un tiers des trois cent mille participants annoncés à l'avance, chiffre auquel il fallut bien officiellement se tenir. Point de familles donc, ni de « majorité silencieuse exaspérée par les démocrates » et à laquelle la courageuse contre-offensive du parti aurait rendu la parole. Il n'y eut que des rangées, bien ordonnées mais peu denses, d'apparatchiks presque en uniforme: chanka de bonne fourrure et manteaux gris. Pour faire masse, des rangs de jeunes appelés, l'air peu enthousiaste, et beaucoup d'officiers. Des banderoles d'un beau rouge - mais aussi blanches ou bleues - aux slogans bien dessinés et qui se voulaient « modérés » : en soutien à Gorbatchev, à son référendum du 17 mars sur le maintien de l'Union et à « l'unité du peuple et de l'armée ». D'autres enfin, portées par les plus chanceux, sans doute, dénoncaient Elisine, Entre

deurs de journaux des « piedsnoirs» russes des pays baltes ou de la mouvance Pamiat : « Vous ne trouverez pas une seule idée juive dedans », promettait l'un d'eux. Plus loin, une pancarte comparaît l'Irak an cuirassé Variag, le seul de la flotte du Tsar qui sut résister aux Japonais en 1905. Une autre encore proclamait l'amitié indéfec-

#### « La famine тепасе»

Ce furent les seules références

tible des Russes et des Arabes.

directes au conflit du Golfe. Rien à ce sujet dans les slogans, repris avec discipline et des hourras martiaux, pour ponctuer les propos des orateurs à la tribune. Ni dans les discours de ces derniers, qui couvraient pourtant un assez large spectre de sensibilités « de droite»: du chef communiste d'une usine qui affirmait que la situation en URSS était semblable celle de l'Allemagne avant la prise du pouvoir par Hitler (il a évité de citer Eltsine, mais tous auront compris), au député très gorbatchévien du conseil de Moscou qui ne parlait que de « paix et concorde». Le fameux colonel Alksnis était là aussi. l'homme qui en novembre donnait un mois à M. Gorbatchev pour rétablir l'ordre sous peine d'avoir à se démettre, sans qu'une campagne soit lancée contre lui comme ce fut le cas pour M. Eltsine. Il s'est maintenant, il est vrai, déclaré satisfait de son intervention à défendre l'intégrité de l'URSS. Un artiste, enfin, a fait répéter par la foule un « non » vigoureux « au démantèlement de nos industries de la défense », après lui avoir fait dire « oui » à la « conversion civile » de ces industries, mais la contradiction n'a semblé gêner personne. Surtout pas le ministre de la défense, le maréchal Dmitri lazov,

tribune même s'ils n'ont pas pris la parole: le chef du KGB, M. Krioutchkov, le ministre de l'intérieur. M. Boris Pugo, et tout le haut commandement militaire officiellement, on célébrait la fête de l'armée.

Le lendemain, la place du Manège retrouvait ceux qui ont pris l'habitude depuis un an de s'y retrouver : la foule des partisans d'Eltsine, beaucoup de femmes et des hommes en bonnets plutôt qu'en chapkas. A la tribune, peu de députés de l'intelligentsia. Mais l'agronome Tchernichenko était là pour affirmer que la «famine» menaçait bel et bien la Russie l'an prochain, parce que M. Gorbatchev refuse de donner la terre aux paysans. Les orateurs à la tribune ont exhorté le peuple à se mobiliser pour le référendum du 17 mars, mais ils ont évité de dire que la consultation semble bien mal enga-gée pour eux : la question « Voulezvous un président de Russie élu au suffrage universel?» - que les partisans de M. Eltsine veulent soumettre à référendum dans la fédération de Russie en même temps que celle sur le maintien de l'Union - n'a même pas pu être approuvée par le parlement de Russie. Toute activité sérieuse de cette assemblée est en effet bloquée depuis des mois, dans la mesure où deux forces égales s'y affrontent, démocrates et communistes, et les deux-tiers des voix nécessaires aux questions constitutionnelles n'est iamais atteint.

Comme la guerre du Golfe n'était pas un sujet de préoccupation, dimanche chez les démocrates encore moins que samedi chez les communistes, il ne restait aux partisans d'Eltsine qu'à appeler à un nouveau meeting, dans tontes les villes d'URSS, pour le 10 mars, à une semaine du référendum de M. Gorbatchev.

**SOPHIE SHIHAB** 

## **ALBANIE** Situation confuse après les affrontements à Tirana

Trente personnes ont été arrêtées après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, vendredi 22 et samedi 23 février, devant l'Ecole militaire de Tirana, a indiqué, dimanche soir, un commu-niqué du ministère de l'intérieur, qui précise que le calme est revenu dans la capitale. Un policier a été tué et deux autres ont été blessés, ajoute le communiqué, qui ne donne aucun bilan concernant les manifestants. Des sources indépendantes à Tirana font état d'une dizaine de morts, mais rien n'a permis de le confirmer.

Selon la version officielle, les manifestations qui avaient débuté vendredi devant l'Ecole supérieure militaire Enver-Hoxha ont amené les forces de l'ordre à tirer après avoir essuyé des coups de feu venant des *« éléments destructeurs »* oni se tronvaient dans la foule. Celle-ci « a fait monter la tension samedi en bloquant la route, jetant

des cocktails Molotov et ouvrant le feu à trois reprises contre l'Ecole militaire, qui a été attaquée à l'explosif durant la nuit », indique-t-on de source officielle.

L'opposition redoute l'instauration d'une dictature militaire à la suite du discours très ferme prononcé samedi par le président Ramiz Alia. Le numéro un albanais a appelé les « patriotes albanais » et les communistes à « isoler les vondales et les terroristes». « Même si la statue d'Enver Hoxha a été déboulonnée, a-t-il dit à la télévision, son œuvre demeure.» Le Parti démocratique a fait savoir qu'il avait l'intention d'organiser des rassemblements dans tout le pays au cours des pro-

Environ 2000 partisans du régime albanais ont manifesté dimanche à Gjirokaster, la ville natale d'Enver Hoxha, A Shkoder, la police a di intervenir samedi pour empêcher des heurts entre manifestants et contre-manifestants. - (AFP, Reuter.)

## Leka I<sup>er</sup> : « Eviter le bain de sang »

De passage à Paris avant de repartir pour une destination qu'il affirmait «ne pas pouvoir révéler», d'Albanie, qui vit d'ordinaire en Afrique du Sud, a voulu lancer, samedi 23 février, un appel au peuple albanais et à la direction du pays pour que « soit évité un bain de sang».

«Le gouvernement doit se rendre complètement et ouvrir la porte afin que le peuble puisse iouir d'une véntable liberté», a déclaré Leka - au Monde. Lui-même pense pouvoir jouer un crôle fédérateur» et offre de «se porter garant d'un référendum national au cours duquel le peuple albanais exprimerait son choix, république ou monarchie».

La situation sur place, reconnaît Leka 🗠 est cassez confuse», mais les informations dont il dispose laissent craindre qu'il n'y ait «beaucoup plus que quatre morts». Le fils du roi Zog se montre sceptique

sur la possibilité d'un coup d'Etat militaire : « Il ne faut pas oublier, dit-il, que l'armée albanaise est une amée de conscrits, qu'il serait difficile de retoumer contre son propre peuple. Dans les troubles actuels, aucun élément militaire ne s'est encore montré armé ; c'est la Sigurimi (police politique) et son bataillon d'élite qui sont au premier

dent Ramiz Alia de se présenter comme le président d'une nouvelle république en s'écartant un peu du Parti du travail (le PC albanais) et en se rapprochant des autres partis créés avec son appui a échoué. Il a été dépassé et a dû abandonner cette idées, ce qui l'a amené à se rapprocher des communistes orthodoxes. «Je pense, dit-il, que M. Alia va arriver à maîtriser la situation encore quelque temps, mais pas très longtemps. »

## POLOGNE: M. Marian Krzaklewski nouveau président du syndicat

## Le congrès de Solidarité a été dominé par les difficultés de la politique d'austérité

informaticien de quarante et un ans, originaire de Haute-Silésie, a été élu, samedi 23 février, à Gdansk, président du syndicat Solidarité. Il succède à M. Lech Walesa, devenu président de la

Les délégués au congrès extraordinaire de Solidarité ont préféré élire un responsable syndical peu connu du grand public et peu marqué politiquement plutôt que l'un des ténors du mouvement, comme Bogdan Borusewicz, Andrzej Słowik ou encore Lech Kaczynski, qui étaient tous candidats. La candidature de M. Borusewicz était soutenue par plusieurs heures de vote et trois tours de scrutin pour parvenir à élire M. Marian Krzaklewski, enseignant à l'école polytechnique de Silésie, avec 51,3 % des voix.

« Je soutiens l'idée d'un syndicat our, décasé de toute implication politique, a déclaré le nouveau leader syndical mais nous ne devons pas oublier que Solidarité reste le garant des réformes en Pologne. » M. Krza-klewski a ajouté que Solidarité restait

de notre envoyé spécial

les Bulgares qualifient le procès de l'ancien dictateur, M. Todor Jivkov,

qui s'est ouvert, lundi matin 25 février, à Sofia (le Monde du

24-25 février), reprochant à l'acte

d'accusation, essentiellement fondé sur les privilèges dont auraient bénéfi-cié les dignitaires de l'ancien régime,

d'avoir négligé les crimes commis par

les responsables communistes et l'état

de délabrement dans lequel ils ont mis le pays. En fait, la majorité des

Bulgares n'accordent qu'un intérêt

Toutefois, et le paradoxe n'est

au apparent, si les anciens commu-

nistes souhaitent que M. Jivkov soit

limité à ce procès.

« Procès-théâtre » : c'est ainsi que

BULGARIE

Le procès de M. Todor Jivkov s'est ouvert à Sofia

M. Marian Krzaklewski, un aussi la principale force anticommuniformaticien de quarante et un ns. orioinaire de Haute-Silésie, a l'ancien syndicat officiel du régime communiste et qui se montre à pré-sent très revendicatif.

Ouvrant le congrès, le président Walesa a souhaité que le syndicat, fondé en 1980 comme un défi en pleine ère brejnévienne, « poursuive sa mission historiaue» et reste « le principal moteur des transformations v en Pologne, « sans pour autant chercher à se substituer aux partis politiques ». « Notre syndicat représente les intérêts des travailleurs mais en même temps, il assume depuis le début la responsabilité du devenir de la Pologne», a-t-il ajouté.

#### de M. Bielecki

Rude tâche en effet pour un syndicat, au moment où les travailleurs de tout le pays voient chuter leur niveau de vie et supportent de plus en plus mal le quasi-blocage des salaires imposé par le gouvernement dans le cadre du plan de réforme économique radicale. Les candidats à la présidence du syndicat ont d'ail-

estiment que seul le procès des princi-

paux dirigeants de l'époque, et donc

du «système», permettrait à la justice

de triompher. Quant à l'avocate de

l'ancien numéro un bulgare, Me Réni

Tsanova, elle estime que l'accusation

n'est pas étayée de preuves suffisantes

et elle pourrait demander en consé-

□ RECTIFICATIF: A la suite

d'une erreur de transmission, nous

avons écrit dans nos éditions datées

dimanche 24-lundi 25 février que

M. Todor Jivkov avait écrit « deux

lettres à M. Gorbatchev en 1980 ». Il

quence l'ajournement du procès.

tribune la politique d'austérité du vice-premier ministre, M. Leszek Balcerowicz, et les autorités semblent commencer à réaliser qu'elles ne vont peut-être plus pouvoir contenir la pression sociale très longtemps des grèves ont éclaté en plusieurs endroits ces dernières semaines - et ce, alors que l'inflation est remontée à 12,7 % en janvier.

ni les autres dirigeants du nouveau

Le premier ministre, M. Jan Krzysztof Bielecki, s'est engagé dimanche devant le congrès de Solidarité à poursuivre le programme de réformes, mais a lancé un vibrant appel à l'Occident en vue d'une duction de la dette polonaise. «La Pologne ne peut pas se sortir seule de cette crise», a-t-il déclaré. « Il nous faut une réduction importante de la dette extérieure. » Mais même avec cela a-t-il averti, «il n'y aura pas de miracle». Pas question, donc, de revenir sur la fameuse « popiwek », la taxe imposée aux entreprises dès qu'elles augmentent les salaires audelà d'un seuil lixé, et qui revient en pratique à bloquer les rémunérations. Les syndicats réclament avec insis-tance l'abolition de cette taxe mais, pour M. Bielecki, « nous ne pouvons ni l'abolir ni la modifier sous peine de provoquer le retour d'une inflation élevée et d'une nouvelle course dévas-tatrice entre les salaires et les prix». Parallèlement, dimanche, la Pologne et le FMI mettaient au point un projet d'accord qui mettra peut-être du baume au œur du premier ministre : aux termes de cet accord, Varsovie recevrait deux milliards de dollars sur trois ans pour faciliter la transition vers l'économie de marché (lire également page 19).

a ALLEMAGNE : M. Lothar de Maizière réhabilité. - Blanchi des accusations de collaboration avec la Stasi qui avaient été portées contre lui (le Monde du 24-25 février), le dernier chef de gouvernement de l'ex-RDA, M. Lothar de Maizière, a été nommé, samedi 23 février, président de la commission chargée de préparer le nouveau programme du Parti chrétien démocrate allemand. M. De Maizière, écarté en janvier de la formation du gouvernement en raison des soupçons pesant contre lui, a également repris ses fonctions de vice-président de la CDU. - (AFP.)

## TCHÉCOSLOVAQUIE: avec la scission du Forum civique Une page de la « révolution de velours » est tournée

La Tchécoslovaquie a tourné, samedi 23 février, une page de la « révolution de velours ». Elle a mis fin à l'expérience des mouvements civiques aux contours flous avec la scission du Forum civique (OF), l'instrument politique fondé au lendemain du 17 novembre 1989 par l'actuel président, M. Vaclay Havel, et par ses amis dissidents pour renverser le régime commu-

correspondance Le Forum civique, large plateforme regroupant tous les courants. du conservatisme thatchérien à la social-démocratie, unis par le rejet du communisme, a en effet décidé, lors de son dernier congrès, après quinze mois d'existence, de se scinder en deux formations, de centre-droit et centre-gauche. Les délégués ont adopté à la quasi-unanimité (161 voix contre 3 et 3 abstentions) la constitution d'un " Parti démocratique civique » (OTS) inspiré du Parti conservateur britannique, sous la houlette du ministre des finances ultralibé-ral, M. Vaciav Klaus, et d'un к Mouvement civique» (ОН) téunissant sous l'égide du vice-pre-mier ministre, M. Pavel Rychetsky, d'intellectuels de gauche et d'anciens dissidents. Les deux formations tiendront leur congrès constitutif respectivement en mars et avril prochains.

#### Divorce à l'amiable

Un comité de coordination paritaire de dix membres coiffera ces deux organisations et sera le seul habilité à porter le label OF. Il fera office de conseil d'arbitrage entre les partenaires, qui se sont engagés à cohabiter jusqu'aux prochaines élections prévues au printemps

Le « divorce à la tchèque » du Forum civique s'est déroulé à l'amiable, les dirigeants des deux l'avec le démocrate Frank Church de

secteurs jouant l'apaisement après plusieurs mois de querelles fratricides. Une symbolique poignée de main entre MM. Klaus et Rychetsky a ouvert les débats, feutrés et conciliants dans l'ensemble, si l'on excepte quelques attaques verbales contre les médias officiels.

minoritaire. Le chef de l'Etat qui avait donné, il y a quinze jours, sa bénédiction au projet de séparation, s'est tenu à l'écart des travaux du congrès, qui se déroulait dans la Lucerna, le premier palais de béton de Prague construit par son grandpère au début du siècle. Le prési-

dent Havel ne compte d'ailleurs

entre les mains de l'aile gauche

« jouer aucun rôle directeur ni assumer aucune fonction > dans le comité de coordination, ont confirmé, à l'issue du congrès, les deux dirigeants rivaux.

En outre, l'organisation sœur du Forum civique en Slovaquie, Public contre la Violence (VPN); qui tenait également une assemblée. ce week-end, a choisi de se maintenir comme mouvement de centre-gauche malgré ses divergences internes grandissantes. Cette différence dans l'évolution des deux principaux partenaires de la coalition gouvernementale devrait « poser des problèmes nouveaux»; ont estimé MM. Rychetsky et Fedor Gal, le président du VPN.

MARTIN PLICHTA!

# **AMÉRIQUES**

#### **ETATS-UNIS**

## Mort de l'ancien sénateur John Cooper

sénateur républicain du Kentucky, est mort d'un arrêt cardiaque, jeudi 21 février, dans une maison de retraite à Washington. Il était agé de quatrevingt-neuf ans. Au cours de ses quelque vingt ans de législature (à l'exception de deux «entractes» au cours desquels il servit comme ambassadeur en Inde, puis, plus tard, en Allemagne de l'Est), il s'était acquis sur les bancs du Sénat une réputation d'indépendance, en n'hésitant pas, à l'occasion, à voter contre son propre parti.

De tendance plutôt libérale, M. Cooper, qui fut l'un des premiers républicains à mettre en cause les pratiques abusives employées par son confrère du Wisconsin, le sénateur Joseph McMarthy lors de la chasse aux «sorcières» communistes des années 50, s'opposa aussi fermement à l'engagement croissant des forces américaines en Asie du Sud-Est. Dans ce but il élabora un amendement, resté célèbre,

John Sherman Cooper, l'ancien l'Idaho, pour tenter de limiter les actions militaires américaines au Cambodge. Bien que très populaire, mais désapprouvant les choix de son parti durant le conflit victuamien, il décids de se retirer volontairement en 1972

> O ARGENTINE : attentat manque contre M. Alfonsin. - L'ancien president argentin, M. Raul Alfor a échappé dans la nuit du sameti 23 au dimanche 24 février à une tentative d'attentat à San Nicolas. à 250 km au nord-ouest de Breaus-Aires. Alors qu'il participair à un meeting de son parti, l'Union civique radicale, un homme est sortide la foule et a tenté de tirer sur lui, mais son revolver n'a pas fosetionné. L'auteur de l'attentat man qué, Ismael Mario Abdala, ancien membre de la police des fronties. a été arrêté, mais deux homme



ž - ,

Learn .



Section of the second

S WELDS

22 50 A 126 6

THE SET SHE

A Park at Comment

Some of the

when the new

.... - 53-- 10 845

CLUM A BARRATA

A 1 THE BEAT

LANGE ES

and the grand

್ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ

والتناقيع والمراب

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1.22

19.00 - 14.11

1.479

- revolution de veloc

est tournee

C.545

**100** 

O TAME

## L'épidémie de choléra menace de s'étendre à tout le continent sud-américain

L'épidémie a passé la cordil-lère. Ce qui n'était, il y a quelques jours encore, qu'une crainte est devenu un fait avéré. Après Jaén, proche des sources de l'Amazonie, le choléra est apparu à Iquitos, au nord-est du Pérou, non loin de la frontière brésilienne. Une demi-douzaine de cas et quelques morts viennent s'ajouter aux 32 000 contaminés répertoriés officiellement en fin de semaine demière.

UMA

de notre envoyé spécial Devant les risques d'une probable

Les autorités péruviennes ont

rassurants - la femme du président de la République, Susana Higushi
Fujimori affirmer consommer du
poisson cru sous la forme du national ceviché, - l'inquiétude règne
parmi les experts et observateurs qui redoutent les conséquences d'un tel développement. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a déjà décidé de doubler son équipe d'une dizaine de personnes et le Brésil a, pour sa part, fait parvenir un deuxième charge-ment d'aide médicale à Lima.

Dans la population aussi une cer-taine auxiété se fait sentir. Les plages, d'ordinaire pleines en ce début d'automne austral, sont prati-quement désertes. Celles, chic, du Sud, comme les plus populaires qui bordent la ville, n'attirent plus que quelques badauds et les baignades sont rares. Les seguy et les ballons sont rares. Les seaux et les ballons remplis d'eau que la coutume carnavalesque veut que l'on se jette à la figure provoquent souvent l'agace-ment voire d'inhabituelles réactions

> **Sombres** prévisions

Le gouvernement paraguayen a été, lui, jusqu'à interdire le déplace-ment prévu au Pérou de ses équipes nationales de football dans le cadre d'un tournoi sud-américain arrêté

de longue date. Même si, comme dans ce dernier cas, ces décisions vont à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondis le santé, soulignant l'inutilité de telles mesures, une certaine psy-chose semble prévaloir. A la fron-tière du Pérou, le gouvernement de l'Etat brésilien de l'Acre a, pour sa part, interdit le commerce et l'im-rectation de produite prévaleur. portation de produits péruviens.

Reste qu'indépendamment de ces

réactions parfois excessives, les hypothèses pessimistes concernant l'expansion géographique de l'épidémic semblent se vérifier. Des observateurs comme le docteur Michel van Herpe, de Médecins sans frontières, craignent ainsi qu'à cette pre-mière vague jusqu'ici relativement pen meurtrière (130 cas officiellement) succède une seconde plus vio-lente dans quelques mois, une fois l'immunité première des malades disparue. A ces sombres prévisions s'ajoutent de nouvelles difficultés conjoncturelles. Les employés charges du ramassage des ordures ménagères sont en grève à Lima depuis le milieu de la semaine dernière. Et les nombreuses décharges qui jalonnent la capitale devraient faire l'objet de difficiles interventions, le ministre de la santé ayant décidé de supprimer ces zones qui bordent les bidonvilles et où vivent des milliers d'hadisparue. A ces sombres prévisions villes et où vivent des milliers d'ha-

CIRCULATION

**ALBERTVILLE** 

routes qui menent aux stations de ski. A Albertville (Savoie), où les

embouteillages avaient bloqué la semaine dernière, de longues

**FAITS DIVERS** 

A Sangatte (Pas-de-Calais)

#### Le centre d'information du tunnel sous la Manche détruit par un incendie

Le centre d'information d'Euro-tunnel, situé dans l'enceinte du chantier du tunnel sous la Manche à Sangatte (Pas-de-Calais), a été totalement détruit, samedi 23 février en fin de matinée, par un incendie dont l'origine n'a pas été déterminées. Le sinistre, qui s'est déclaré vers 11 h 30, a été circonscrit par les pompiers de Calais, peu après 13 heures. Dans ce bâtiment, aitsé à quelque 400 mètres du giorantes que quelque 400 mètres du gigantesque puits de descente du tunnel, le feu a provoqué des dégâts considérables, détruisant notamment une maquette efente du tunnel sous la Manche qui attirait chaque année de nombreux visiteurs. Il ne reste plus rien non plus des bureaux, salles de confé-rence et de projection, ainsi que des boutiques de souvenirs. Une enquête a été ouverte et confiée à la Police de l'air et des frontières (PAF) pour déterminer les causes de

Onze morts dans l'incendie d'un hôtel à Leningrad. - Onze personnes, dont trois pompiers, ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi 23 février à Leningrad lors de l'incen-die d'un hôtel de l'Intourist provoqué, selon l'agence Tass, par l'implosion d'un téléviseur. L'hôtel Leningrad a été évacué. Les pompiers ont mis près de quatre heures pour venir à bout de DENIS HAUTIN-GUIRAUT l'incendie. - (AFP.)

Chassé-croisé presque normal dans les Alpes

Le ciel était avec les vacanciers

POLICE

Selon M. Jean Vaujour, préfet honoraire

## La police avait recouru à des vigiles lors de la manifestation du 23 mars 1979

Douze ans après les scènes de violences qui avaient ponctué la manifestation des sidérurgistes à Paris, le 23 mars 1979, le témoignage de M. Jean Vaujour apporte un éclairage inédit sur la coopération qui se serait alors instaurée entre les forces de police et une société privée de gardiennage.

Spécialiste des questions de sécurité – il fut directeur de la Sécurité générale en Algérie de 1953 à 1955, puis membre du cabi-net de plusieurs ministres de l'intérieur, avant de présider, en 1977, la Fédération française des organismes de prévention et de sécurité (FFOPS), qui regroupe des sociétés de gardiennage, – M. Vaujour évo-que, dans le dernier numéro (1) des Cahiers de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI), la marche des sidérurgistes qui, le 23 mars (979, avait e dégénéré en casse de vitrines » dans le quartier de l'Opéra.

« Une ou deux sociétés privées de sécurité avaient été, je m'excuse du terme, mais je peux le dire puisque j'ai commandé des policiers, sollici-tées par la police pour des tâches qui n'avaient pas été clairement définies, indique M. Vaujour. J'ai appris ces faits grâce au chef d'une des entreprises concernées, qui se défendait de n'avoir fait qu'exécuter les ordres.»

A la question : «Ainsi, vous avez eu la certitude que la police fran-çaise a utilisé deux sociétés de gar-diennage pour faire de la provoçation dans une manifestation?», M. Vaujour répond : « Ne parlons pas, si vous le voulez bien, de provocation, mais disons que la police a demandé à une ou deux sociétés privées de gardiennage de mener un certain nombre d'actions qui étaient génantes pour un service

C'est pour « donner une autre image des sociétés privées de sécu-rité» que M. Vaujour avait décidé de créer la FFOPS, dont il estaujourd'hui président d'honneur,' et qu'il s'est efforcé d'obtenir une législation réglementant l'existence et l'activité des sociétés de gardien-

Joint an téléphone, M. Vaujour a réaffirmé que les missions confiées par la police aux vigiles lors de cette manifestation avaient été « particulièrement équivoques », selon le témoignage fourni par le dirigeant de l'une des sociétés de gardiennage, aujourd'hui décédé. Sans aller jusqu'à penser que les vigiles avaient été incités à jouer aux « casseurs », M. Vaujour considère qu'ils s'étaient « joints aux manifestants » et avaient « donné un coup de main aux policiers en civil, tant du point de vue de la protection que de l'information de la hiérarchie policière ».

De nombreuses vitrines avaient été brisées au cours des événe-ments du 23 mars 1979, quiavaient donné lieu à l'ouverture de procédures judiciaires en application de la loi dite «anti-cas et de la procédure des « flagrants: délits ». Plusieurs manifestants, « casseurs » présumés, avaient été condamnés à de lourdes peines de prison. Dans son édition du 18 février 1980, le quotidien l'Humanité avait dénoncé le rôle de certains employés de la société Les vigiles de la Seine et la Vigilante réunis. L'un de ces employés, M. Said Gérard Abdallah, avait à l'époque déclaré avoir « reçu mission de provoquer et de casser» (le Monde du 9 mars 1979), mais il s'était par la suite rétracté.

**ERICH INCIYAN** 

(1) Le dernier numéro des Cahiers ess consacré au « marché privé de la sécurité». La Documentation française, 29-31 quai Voltaire, 75430 Paris cedex 07.



propagation à d'autres pays du continent - voire à l'ensemble de l'Amérique du Sud, selon les prévisions les plus pessimistes - les ministres de la santé des pays du groupe de Carthagène (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) se réuniront mercredi 27 février à Lima. Leurs homologues brésilien et chilien ont aussi été conviés à cette rencontre d'argence destinée à coordonner les mesures sanitaires prises dans chaque pays pour éviter l'extension de l'épidé-

beau multiplier les communiqués

#### **EN BREF**

D Une Britannique prochainement dans l'espace. - Le premier Britannique à voler dans l'espace sera une femme. Mª Helen Sharman. vingt-sept ans, a, en effet, été rete-nue aux dépens de M. Timothy Mace, officier de la Royal Air Force, pour voler, le 12 mai prochain, à bord d'un vaisseau soviétique Soyouz. La mission, baptisée Juno, devrait donner lieu à un vol de six jours dans l'espace, dont l'essentiel se passera dans la station orbitale Mir. En raison de difficultés rencontrées dans le financement de ce vol - les Britanniques ne seraient pas parvenus à réunir les 30 millions de dollars (environ 150 millions de francs) qu'ils escomptaient, - les promoteurs ont dû renoncer à une vingtaine d'expériences de leur programme d'activités en apesanteur. - (AFP., Reuter.)

 Us navire chargé d'explosifs en fen deus la Manche. - Un incendie s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi 25 février à bord d'un navire britannique chargé d'explosifs se trouvant au large du port de Newhaven (sud de l'Angleterre). Les quatre membres d'équipage du Breydon Merchant ont été évacués. Le bateau se rendait de France à Drogheda, en République d'Irlande, avec 150 tonnes d'explosifs et de détonateurs à son bord. Les garde-côtes britanniques ont lancé un avis aux navires et avions pour qu'ils évitent la zone où se trouve le Breydon Merchant. - (AFP.)

□ Alerte aux nitrates en Maine-et-Loire. -, La préfecture du Maineet-Loire a déconseillé, samedi 23 février, aux femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants de boire et de donner à consommer à leur nourrisson l'eau du robinet. Les taux de nitrate relevés dans les eaux potables dépassent en effet largement les seuils autorisés. Les précautions à prendre touchent la ville de Cholet et 25 communes alentour, soit près de 60 000 habitants.



o Les déchets de Concarneau toujours que fairee

a Premier vol du neuveau Mirace-2000 D. - Le premier avion de vol le 19 février à Istres (Bouchesdu-Rhône), selon la société Dassault qui le produit. Ce nouvel avion d'attaque au sol tous temps, de jour comme de nuit, est dérivé du Mirage 2000-N apte au tir du missile nucléaire ASMP. Il doit classiques guides par laser (comme le missile AS-30 L déjà en service sur le Jaguar) ou guidés avec précision (comme le missile Apache conçu par Matra et en cours de.

seront traités dans les Yvelines. -Les 250 tonnes de cendres toxiques provenant de l'usine d'incinération de Concarneau, dont aucune décharge ne voulait, ont enfin trouvé leur destination : le centre de traitement de Limay (Yvelines), où elles seront rendues inertes et solidifiées. Restent 2 250 tonnes d'autres résidus, d'une nature différente, dont les responsables de la décharge de Concarneau ne savent

développement).

ques continue de diminuer, mais

celui des séminaristes augmente,

selon l'Annuaire pontifical 1991,

présenté, dimanche 24 février, au

Vatican. Au 31 décembre 1989, les

prêtres catholiques étaient 401 479

dans le monde, soit 471 de moins

qu'un an auparavant. En revanche,

durant la même période, les sémi-

naristes et étudiants en théologie

□ Le pape visitera dix villes brési-

liennes en octobre. - Le pape se

rendra au Brésil du 12 au 21 octo-

bre prochain et visitera dix villes

au total. La conférence épiscopale

brésilienne a indiqué qu'au cours

de son voyage Jean-Paul II rencon-

trera des Indiens, des lépreux et

des sans-abri. Le pape s'était déià

rendu au Brésil en juin 1980.

**RELIGIONS** 

mise au point du programme Mirage-2000 D a fait son premier

# de notre envoyée spéciale Certains redoutaient le pire. Pourtant, samedi 23 février, le ciel était avec les vacanciers sur les

Nouvelle diminution du nombre des prêtres

catholiques dans le monde

Le nombre des prêtres catholi- sont passés de 92 173 à 93 405.

(AFP)

heures durant, les automobilistes, l'atmosphère était détendue, sinon bon enfant, sous un soleil éclatant. Certes, il fallut faire preuve de patience. Mais les ralentissements n'étaient absolument pas comparables à ceux du week-end précédent. Montmélian, qui engorge les véhi-cules se dirigeant vers les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, n'a mi battre son record de 54 kilomètres de bouchon, atteint le 16 février. Au pire moment de la journée, les files de véhicules n'ont pas dépassé les 25 kilomètres. Les automobilistes qui avaient

pris le risque de partir samedi en dépit des conseils du fameux «Bison futé» avaient pourtant tout prévu. Beaucoup étaient sur

De 1975 à 1989, le nombre des

prêtres a diminué de 24 000, alors

que celui des séminaristes augmen-

tait de 33 000. La crise des voca-

tions est plus forte encore chez les

religieuses, qui étaient 893 418 le

31 décembre 1989, soit une baisse

de plus de 10 % depuis 1975. -

Mgr Gagnon nommé évêque du Sahara. - Mgr Michel Gagnon, cin-quante-sept ans, de nationalité cana-

dienne, membre de la Congrégation

des missionnaires d'Afrique (Pères

biancs), a été nommé, le 12 février évêque de Laghouat (Algérie) par

Jean-Paul II. Mgr Gagnon, qui avait été évêque de Djibouti de 1980 à

de l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques à Rome.

EN VRAI BOIS

Nombreuses combinaison possibles, ovec ou sons lit relevable, lous siyles:

chêne, ocujou, merisjer ou loqué.

1987, était jusqu'à présent di

jurait une jeune femme, légèrement traumatisée par son voyage aller: dix-huit heures depuis Paris, dont une bonne partie sous la Au siège du plan PISTES (Plan

les routes depuis l'aube. Tenue transité par ce secteur à midi, confortable de rigueur, les vêtements de sport, jogging et ten-nis, tensient de l'uniforme. Une famille de la région parisienne, confinée dans sa voiture depuis 4 houres du matin, avait rempli le moindre recoin de son véhicule de denrées et s'était munie de sacs de couchage, pour le cas où... Quant à ceux qui s'étaient vus piégés la semaine précédente, ils rentraient, bronzés, la carte routière étalée sur le tableau de bord. « Ça rassure »,

d'intervention des secours et des transports en Savoie), installé pour la première année à Albertville, en surplomb d'un carrefour réputé « chargé », les techniciens de la direction départementale de l'équipement prenaient le temps de comparer les chiffres ingurgités par leurs ordinateurs. Sous le soleil, plus de 17 000 véhicules avaient

autant que durant toute la journée noire du 16 février. La lecon en est simple : en montagne, les conditions météorologi-

ques sont déterminantes pour le trafic routier. M. Jacques Lambert, préfet de Savoie et responsable du plan PISTES/indiquait/que, a lorsqu'il y a un vent de force 8, les marins ne sortent pas. Les automo-bilistes devraient appliquer le même raisonnement pour se rendre dans les stations de ski ». Les sents décus de cette situation

étaient les vendeurs de sandwiches et de merguez sur les bords de la route. « La semaine dernière, il fai-sait un temps épouvantable et nos rechauds ne marchaient pas. Aujourd'hui, il y a un soleil magnifique, mais ca roule», se désolait l'un d'eux, venu spécialement de Chamonix. Inutile d'espérer faire des affaires l'année prochaine sur ces mêmes emplacements. Pour les Jeux olympiques, l'autoronte sera en service.

MICHÈLE AULAGNON

FRANCE

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE,
75501 PARIS CEDEX 15
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 40-65-25-99
Télex: 206.806 F

**ADMINISTRATION:** 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX 781: (1) 40-65-25-25 copleur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Commission paritaire des journaux

et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

790 F

Reproduction interdite de tout article, saif accord avec l'administration Edité par la SARL le Moode Durée de la société ; cent ans à compter du 10 décembre 1944. nts sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-85-29-33

Capital social : 620 000 F Principeux associés de la société : Société civile Les rédacteurs du Monde ».

« Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant.



Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général Pailippe Dupuis, directeur commerci

Tél.: (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDS ou 36-15 - Tapez LM

Jan.

1 123 F 1 560 F 780 F 2 086 F 2 960 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande Pour vous abonner, renvoyer ce balletin accompagné

**ABONNEMENTS** 

1, place Habert-Benve-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-68-32-90

SUISSE-BELGIQUE

LUXEMBOURG

de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur numéro d'abonné.

## **BULLETIN D'ABONNEMENT**

| i<br>I       | DU                      | RÉE CHOISI               | E                            |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1            | 3 mois 🗆                | 6 mois 🛚                 | lan 🗆                        |
| Nom:         |                         | Pr                       | ėnom :                       |
| ' <u> </u>   |                         | Code p                   | ostai :                      |
| Localité : _ |                         |                          | . Pays :                     |
| Y Venillez a | noir l'obligeance d'éci | rire lous les noms propr | es en capsales d'imprimerie. |

MARABOUT

# Vingt rescapés à l'approche du cap Horn

Les premiers concurrents du troisième BOC challenge, la course autour du monde en solitaire avec escales, devraient doubler le cap Horn dans les prochains jours. Le légendaire rocher à la pointe extrême de l'Amérique du Sud marguera cette fois la fin des angoisses pour des navigateurs qui n'avaient jamais rencontré autant d'icebergs dans l'extrême-sud du Pacifique. Une collision avec l'un d'eux a contraint le Sud-Africain John Martin, leader de l'épreuve après les deux premières étapes, à abandonner son bateau avant d'être recueilli par son compatriote Bertie Reed.

Lorsque Alain Gauthier et son Generali-Concorde doubleront le cap Horn, probablement en tête de la flotte des vingt rescapés du troi-sième BOC challenge, le navigateur français aura peut-être une pensée néerlandais), ce vaisseau de 360 tonneaux avec 65 hommes d'équipage qui avait permis à Wil-lem Cornélisz Schouten, originaire de ... Horne, aux Pays-Bas, et à Jacques Le Maire, fils d'un marchand huguenot établi à Amsterdam pour fuir les guerres de religion, de devenir les premiers cap-horniers, le 14 juin 1615, en cherchant, au sud du détroit de Magellan, un autre passage vers le Pacifique.

Pour atteindre le Horn, l'équipage de l'Eendracht, qui s'était engagé à « naviguer partout où il plairait au maître du navire de les conduire», avait dû surmonter son angoisse d'aborder une mer encore inexplorée et, surtout, livrer bataille à « des oiseaux d'admirable grandeur, assez semblables à des mouettes de mer mais plus grands que des cygnes d'Europe, chaque aile déployée dépassant la longueur d'une toise » (1). Empêtrés dans leurs ailes géantes, ces albatros. alors inconnus des navigateurs, avaient envahi le pont, aussitôt massacrés par les matelots. Mais. harponnés au visage par les becs crochus des oiseaux, plusieurs marins avaient péri.

Près de quatre cents ans plus tard, la légende du Horn, renforcée au milieu du XIX siècle par les démâtages, les abordages par man-que de visibilité, les pertes de car-gaisons et de vies humaines sur les grands clippers construits pour la

conquête de l'Ouest américain mis pour ramener l'or de Californie et la laine d'Australie, est toujours vivace. Avant d'aborder le Horn dans le sens Est-Ouest, les naviga-teurs partis d'Australie doivent, en effet, lutter près d'un mois, dans les cinquantièmes hurlants du Pacifique, avant d'atteindre ce point mythique situé par 55'59 de latitude sud et 67' de longitude ouest. A ce jour, à peine 200 marins ont réussi cette performance en solitaire.

#### Profusion d'icebergs

A la sin février, la liste des caphorniers se sera allongée d'une dizaine de nouveaux noms. Et s'ils ne bénéficieront peut-être pas de l'aura de leurs grands anciens, ils ne manqueront pas d'histoires à raconter en rentrant au port. Jamais, en effet, les concurrents d'une course autour du monde n'avaient croisé autant d'icebergs. Une dizaine de jours après le départ de la troisième étape à Sydney, Philippe Jeantot (Crédit-agricole), qui accomplit son quatrième tour du monde en solitaire depuis neuf ans, disait qu'il n'avait jamais rencontré un temps aussi chaud dans ces contrées. Par 59° de latitude sud, il naviguait en tee-shirt et chaussures de pont!

Cette douceur inhabituelle explique peut-être la profusion des icebergs détachés de la banquise du continent antarctique mais ces conditions ne pouvaient s'éterni-ser. Quelques heures plus tard, des vents souflant à plus de 60 nœuds sur le plateau continental de la Nouvelle-Zélande couchaient plusieurs bateaux. Philippe Jeantot se retrouvait mât dans l'eau et quille en partie émergée pendant de lon-gues minutes. Il ne lui restait plus qu'à réparer son vit de mulet (pièce reliant la bôme au mât) cassé et sa grand-voile déchirée entre le troisseme et le quatrième ris, avant de repartir.

Les conditions de navigation étaient alors rendues plus péril-leuses par la présence d'innombrables icebergs. L'Australien David Adams (Innkeeper) en apercevait jusqu'à trente en vingt-quatre heures. Dans une liaison avec l'anle Français Christophe Auguin (Groupe-Sceta) racontait : « Ça devient un slalom. J'ai eu jusqu'à 12 icebergs en même temps sur mon radar (portée de 8 milles et icebergs atteignant de 500 à 1500 mètres de long). Je suis cerné. J'ai du mai à trouver les passages et je n'ai pas sermé l'œil depuis trente-cinq heures.»

Dans ces circonstances, les solitaires deviennent naturellement solidaires. « Tous les bateaux veil-lent en permanence sur notre fréquence, explique encore Christophe Auguin. A intervalle régulier, on entend: iceberg vu par untel, trans-met position. Ensuite, la position est répétée par les concurrents qui font le relais jusqu'à la queue du

Tous partagent un même sentiment de peur et de fascination dans ce décor d'aube du monde. «J'ai vu cinq énormes icebergs et plein de growiers (blocs de glace détachés des icebergs qui affleurent à peine). C'est la vision la plus incroyable de ma carrière de coureur, avouait le Sud-Africain John Martin. C'est magnifique, mais j'ai vraiment eu très peur. » Vision pré-

Dans la nuit du dimanche au lundi 18 février, le Sud-Africain, leader de l'épreuve après les deux premières étapes, a heurté un grow-ler. Le choc a provoqué la casse en deux endroits de la membrure principale et le délaminage de la coque autour de la quille.

#### Option extrême

Après quelques heures passées à écoper, il a dû demander assistance au concurrent le plus proche : son compatriote Bertie Reed, un navigateur expérimenté qui, comme Philippe Jeantot, a participé aux quatre dernières courses autour du monde, Bertie avait été le parrain de John Martin lors de ses premières compétitions avant que leur rivalité ne jette un froid entre eux. Les deux hommes vont avoir quelques semaines en tête à tête pour se réconcilier.

Cet abandon et la casse de sa dérive tribord en passant sur un autre growler n'ont pas suffi pour freiner l'ardeur d'Alain Gauthier, en tête de la troisième étape depuis la première demi-heure après le départ de Sydney. Confronté ces derniers jours à des vents de nord-est de 40-50 nœuds, le jeune Lorientais a choisi, contrairement à tous les autres concurrents de tête, de tirer un long bord bâbord amure vers l'Antarctique, qui l'a amene par 65°21 sud, une latitude jamais atteinte par un navigateur dans les précédentes courses.

Parti de Newport (Rhode Island) trente minutes pour n'avoir pas convoyé son bateau à temps pour les formalités d'inspection, ce pas-

d'athlétisme des six nations qui aveit lieu au

Palais omnisports de Paris-Bercy. Monique

Ewanje-Epée a remporté le 60 mètres haies en 7 s 82, amétiorant de deux cemièmes

son propre record de France, alors que ses

compagnons d'équipe Philippe Tourret (60 mètres haies) et Pascal Thiébaut

(3 000 mètres) se sont imposés dans leu

FOOTBALL

**CHAMPIONNAT DE FRANCE** 

discipline.

sionné de courses de Formule 1 se doit de prendre des risques pour combler son handicap. Cela lui avait réussi dans la première étape, où il avait devancé de plus de dix heures Christophe Auguin arrivé deuxième au Cap, mais avait failli tourner au drame pen avant l'arrivée de la deuxième étape à Sydney. Projeté sur des winches par son écoute de grand'voile lors d'un empannage, il était resté incons-cient plusieurs heures. A l'escale, les examens médicaux avaient

décelé une fracture du pelvis et un affaiblissement général dû à l'im-

portance des hémorragies.

Les cinq semaines d'escale en Australie n'avaient pas été de trop pour permettre à Alain Gauthier de se refaire une santé avant la plus longue des étapes du BOC challenge jusqu'à Punta del Este (Uruguay), distant de 7 000 milles (13 200 km). Son option extrême vers le Sud lui a permis de creuser l'écart avec ses poursuivants.
Dimanche 24 février, Christophe
Auguin, qui a perdu sa balise
Argos depuis trois jours, n'avait pu être localisé, mais David Adams était à près de 400 milles et Philippe Jeantot à plus de 450 milles. Alain Ganthier, qui comptait moins de quatorze heures de retard sur Christophe Auguin au départ de Sydney, était devenu le virtuel leader du BOC Chailenge à moins

de 800 milles du cap Horn et quel-que 1800 milles de Punta del Este. Après avoir lutté dans les quarantièmes rugissants puis les cinquantièmes huriants, Alain Gauthier avait pourtant la mauvaise surprise de découvrir des « soixante-cinquièmes... aphones », au moment de remettre le cap au nord vers le Horn. Sou-dain encalminé, il avait tout loisir de se confier par télex à son routeur. Pierre Lasnier, qui avait ézalement conduit Titouan Lamazou à la victoire dans le Vendée Globe Challenge. « Je n'ai pas vu le sommeil depuis une semaine mais par contre beaucoup trop de glaçons, écrivait-il. Je présère voir les glacons sur le corps de Kim Bassinger dans « Neuf Semaines et demie » qu'ici par 63° sud... Vivement le

GÉRARD ALBOUY

(1) Carnet de bord de W. C. Schouten publié dans *le Premier Cap-hornier*, d'Henri Ballande. Ed. du Pen-Duick et

(2) Ouvert au public à l'Espace Kro-nenbourg Aventure, 30, avenue Georges-V, Paris (8°).

## TENNIS La déprime de Steffi Graf et de Boris Becker

de notre correspondant

Ce n'est pas son passage sciair à la tête du classement ATP qui donne des idées noires à Boris Becker. Il sait que l'ordinateur peut lui rendre demain ce dont il l'a privé hier. Non, Boris, l'enfant chéri de l'Aliemagne, est périodiquement sujet aux remises en cause. Dans un entretien accordé au magazine hambourgeois Sports, il révèle que l'idée du suicide l'effleure parfois, et qu'il a été à deux doigts de passer à l'acte, après défaite à Wimbledon en 1987 : «J'étais devant la fenētre... un pas de plus et je me jetais dans le vide. Mais j'ai fermé la fenêtre, laissé le passé derrière moi et recommencé de zéro. »

Aux périodes d'euphorie et de sérénité succèdent sans transition chez le champion des accès d'angoisse et de dépression. Ainsi, au lendemain de sa victoire de Melboume qui faisait de lui le numéro un mondial, Boris raconte qu'il s'était « senti libre comme un oiseau ». rien ne pouvait m'arriver. Je ne doutais plus, je n'avais plus rien à prouver». Las, dès le lendein, les doutes et l'angoisse étaient de retour : « Cela peut paraître bizarre, mais cela était lié à la guerre du Golfe qui venait d'éclater : au fond, le tennis m'apparaissait sans importance, une infime partie de l'histoire du monde, une brou-

Boris Becker semble vouloir maintenant tourner la page, et commencer, à vingt-trois ans, une nouvelle phase de son existence. Il vient de se séparer de son emraîneur, l'Australien Bob Brett, et de s'attacher les services de Niki Pilic, un Yougoslave naturalisé allemand, qui s'occupe également de l'équipe de Coupe Davis, Boris a l'intention d'abandonner la compétition lorsqu'il sera encore à son sommet : « Je n'ai pas l'intention de continuer à jouer si je suis numéro huit», e-t-il encore

Les malheurs de Steffi Graf ne sont pas liés à cette angoisse existentielle qui rapproche un Boris Becker des poètes roman-

ement. - 1. Le Havre, 33 points;

2. Laval; 3. Angers, 30; 4. Lens et Tours, 27.

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE (dames

La skieuse française Carole Merle a rem-

porté le super-G de Furano (Japon), comp-tant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche 24 février. Cette victoire

permet à la jeune femme d'espérer conserver son titre et de compenser ainsi la déception causée par sa deuxième place

aux championnets du monde, derrière l'Au-trichienne Ulrike Meier . Profitant de l'ab-sence de l'Autrichienne Petra Kronberger,

blessée lors de ces championnats, Carole

Merie avait déjà remporté, il y a deux semaines, le super-G de Garmisch-Parten-kirschen (Allemagne).

TOURNOI DE STUTTGART

Le Suédois Stefan Edberg a remporté, dimanche 24 février, le tournoi de Stuttgert, doté d'un million de dollars, en battant en

finale son compatriote Jonas Svensson (6-2, 3-6, 7-5, 6-2). En demi-finale, Svens-

son avait diminé Guy Forget (2-6, 7-6, 6-2),

**VOLLEY-BALL** 

CHAMPIONNAT DE FRANCE

A deux journées de la fin du championnet, Cannes s'est assuré, pour la deuxième année consécutive, le titre national.

tiques de sa Souabe natale. mais à de sordides histoires de sexe et de chantage auxquelles son père est mêlé. La liaison passagère de ce dernier avec une femme ayant pose déshabillée pour des magazines a défrayé la chronique ces derniers mois.

La jeune femme, Nicole Meissner, qui est également l'amie d'un repris de justice actif dans le « milieu » de Francfort, affirmait que l'enfant qu'elle portait était du père de Steffi Graf. Ce dernier a offert une forte somme à Nicole Meissner pour qu'elle abandonne la procédure en recherche en patemité qu'elle avait engagée. Mais l'ami de Nicole Meissner n'en a pas moins vendu toute l'histoire au quotidien populaire

#### Presse à scandale

Steffi est écœurée : elle songeait même à quitter définitivement l'Aliemagne pour ne plus vivre que dans sa maison de Floride. Elle affirme au magazine Stern que son sort est compa-rable à celui de l'héroïne du roman de Heinrich Böll, l'Honneur perdu de Katarina Blum, poursuivie par les requins de la presse à scandale.

Aujourd'hui, dans ce même Bildzeitung qu'eile vouait hier aux gémonies, Steffi Graf affirme qu'elle restera en Allemagne ∉ car j'aime trop ce pays », affirme-t-elle. Même si les tests sanguins ont établi que son père était bien également celui de l'enfant de Nicole Meissner, elle continuera « à prendre toute les décisions importantes avec luis. Et elle se met en colère lorsque Martina Navratilova lui conseille de rompre enfin le lien paternel : « C'est vraiment incroyable! Quand tout ne marche pas bien à cent pour cent, chacun s'astime autorisé à donner des conseils l des problèmes de Martina, qui d'ailleurs ne connaît pas mon père. C'est avec lui que je suis devenue numéro un et que j'ai réussi le grand chelem, cela met un point final à toute discussion. >

LUC ROSENZWEIG

# ECHECS

Le Tournoi de Linares

#### Kasparov et Karpov battus

Le plus fort tournoi d'échecs de tous les temps (catégorie XVII, ELO moyen 2 658) a commencé, samedi 23 février, à Linares, en Espagne. Sont en lice huit des dix premiers joueurs du monde au classement 1991, dont Kasparov et Karpov et six autres grands

maîtres qui les suivent de près. Dans la première ronde, le Soviétique Ivantchouk, vingt et un ans, 4 joueur mondial a créé une forte surprise en battant le cham-pion du monde Garry Kasparov, qui se remettait cependant de cette défaite dès le lendemain en battant son compatriote Guelfand, 3 joueur mondial.

La seconde surprise venait de l'Indien Anand, vingt et un ans, qui, lors de la deuxième ronde, forçait, avec les Noirs. Karpov à l'abandon. L'Indien, vainqueur samedi du prodige soviétique naturalisé américain, Kamsky, seize ans, a pris la tête du tournoi avec Beliavsky, qui a gagné ses deux parties face à Gourevitch et à Ehlvest. Il reste onze rondes à jouer.

Cleasement après deux rondes. - 1. Anand. Balavsky, 2 points ; 3. Iventchouk, Timman, 1,5 ; 5. Youssoupov. 1 + time aj.: 6. Kasparov. Karpov. 1:8. Ljebojevic. Salov. 0,5 + une aj.: 10. Graffant. Speciman, 0,5: 12. Karrisky. 0 + une aj.: 13. Est-

the state of the state of the state of

TANK TANK

DEMAIN NOTHE SUPPLEMENT

Le Monde SCIENCES ET MÉDECINE

FOOTBALL: un nouveau club au bord du dépôt de bilan

## L'OGC Nice à la recherche d'un repreneur

Le club de football profession-nel de l'OGC Nice est virtuellement en cessation de paiement avec un déficit de 40 millions de francs lie Monde du 23 février). Le club doit trouver d'urgence 25 millions de francs a pour terminer la saison ». La municipalité a annoncé qu'elle n'augmenterait pas sa subvention. Le sort de l'OGCN dépend, désormais, de l'aboutissement des négociations engagées avec deux candidats repreneurs.

NICE

de notre correspondant régional

La situation financière du club de Nice n'est, en l'occurrence, que le reflet de la mauvaise santé générale du football français (1). Dans son cas, du moins, il n'a été relevé a aucun agissement, ni aucune opèration de nature à porter atteinte à l'honorabilité du club et de ses dirigeants». Les caisses, pourtant, sont bel et bien vides. La paye des joueurs, en décembre (2,2 millions de francs pour un effectif de vingtcinq professionnels) n'a été assur que grâce à une avance et à la caution personnelle du président du club, M. Mario Innocentini. Celle de janvier n'a toujours pas été

Parallèllement aux mauvais résultats sportifs - l'OGCN a été barragiste à la fin de la saison dernière et il est actuellement treizième à 3 points du dernier - le déficit comptable, c'est-à-dire l'insuffisance d'actif, n'a cessé de se creuser. De 30 millions de francs au 30 juin 1990, il est passé à 40 millions de francs à la fin de décembre et il devrait être porté à plus de 52 mil-lions de francs au 30 juin prochain si aucun apport financier extérieur

A la sin de l'année dernière, les

dettes financières du club étaient ainsi, de plus de 30 millions - sur un total de 69,2 millions de francs, - dont 7 529 000 francs auprès des banques. M. Innocentini a cependant déploré que la municipalité de Nice n'ait pas tenu ses engagements concernant une aide exceptionnelle, sous forme d'emprunt, de 12 millions francs. Dans l'immédiat, le club espère obtenir un échelonne ment de ses dettes sociales et fiscales (13,1 millions de francs, dont 6,5 millions de francs à l'URSSAF) et compte également signer un moratoire avec d'autres créanciers. Mais il ne s'agit que de mesures pal-liatives qui ne règlent pas les pro-blèmes immédiats de trésorerie.

Le club est, en fait, à la recherche d'un repreneur qui accepterais d'éponger son passif et lui éviterait un dépot de bilan. Deux groupes se sont mis sur les rangs : l'un dirigé par un industriel français d'origine libanaise, M. Saïd Fakhri, l'autre représenté par un élu socialiste, M. Richard Poglianio, conseiller municipal de Nice et conseiller régional, comprenant une importante entreprise de travaux publics parisienne et deux sociétés de communication régionales. M. Fakhri a déjà indiqué qu'il créerait des recettes nouvelles permettant d'abaisser de moitié, en quatre ans, les subventions versées par les collectivités locales. Une promesse à laquelle la municipalité a prêté une oreille attentive puisqu'elle a déjà réduit de 12 millions à 10 millions sa subvention annuelle et compte bien, comme l'a annoucé M. André Bonny, l'adjoint aux sports, « ne pas mettre un sou de plus » dans les caisses du club.

**GUY PORTE** 

(1) Dans l'audit qu'il a réalisé à la demande de la municipalité (le Monde du 10 janvier), M. Michel Trintignae, expertcomptable cannois, rappelle que quinze clubs sur vingt du championnat de France de première division étaient dans le «route» à la fin du dernier exercice

## Les résultats

Classement. – 1. Marseille, 41 pts; 2. Monaco, 37; 3. Auxerra, 33; 4. Mont-pellier et Cannes, 31; 6. Lyon, 28; 7. Paris SG, 27; 8. Caen, Lille et Metz, 26; ATHLÉTISME **TOURNOI DES SIX NATIONS** La nouvelle équipe « panallemande » 11. Nice et Nantes, 25; 13. Bordes d'athlétisme, avec ses stars Katrin Krabbe Seint-Etienne, Rennes, Nancy, 24; 17. Sochaux et Toulon, 23; 19. Brest et et Heike Drechsler, ex-vedettes de la RDA, a dominé les Soviétiques et les Français, en remportant, samedi 23 février, le match

(Vingt-sixième journée)

| GROUPE A                                 |   |
|------------------------------------------|---|
| *Martigues b. Annecy *Names b. Gueugnon  | 1 |
| *Rodez et Chaumont                       | 1 |
| *Ajaccio b. Alès<br>*Dunkerque b. Bastia | 1 |
| "Istres et Molhouse"                     |   |
| *Avignon-Valenciennes,                   |   |

Classement. - 1. Nimes, 34 pts; 2. Istres, 31; 3. Bastie, 29; 4. Stresbourg

| (Vingt-huitième journée)                                                                                                                                                                                                                 | et Valenciennes, 28.                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Auxerre b. "Montpellier 2-1 "Brest b. Lifle 1-0 "Nancy et l'oulouse 1-1 "Rennes b. Lyon 2-0 Nice b. "Toulon 2-1 "Monaco b. Caen 2-1 Nantes b. "Saint-Etienne 3-1 "Paris SG b. Metz 2-1 "Sochaux b. Bordesux 1-0 "Cannes et Marseille 0-0 | GROUPE B  *Seint-Seurin et Le Havre |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |

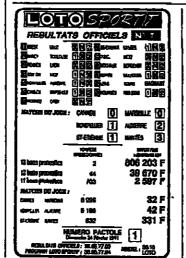



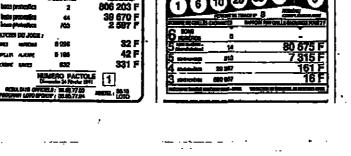





CINÉMA

déprime de Steffi Graf et de Boris Becker

And the same of th

**建筑等**经验的企业。

MAN AND MAN

## Studios en sursis

Héritière d'un riche passé, l'industrie cinématographique de l'ex-RDA s'interroge sur son avenir

BERLIN

de notre envoyé spécial Situé à Babelsberg, près de Potsdam, à une demi-heure de voiture de Berlin, le studio de la DEFA, le plus étendu d'Europe, l'un des cinq plus vastes au monde, centre de la production est-allemande, est aujourd'hui un désert. Un film est en préparation, Jean-Luc Godard vient d'y faire un passage éclair.

Depuis l'amorce d'une reconver-sion vers une économie de marché, le sort des industries cinématogra-phiques en Europe de l'Est – dont les employés avaient jusqu'alors statut de fonctionnaires – se pose. A la DEFA - où il y a eu mille deux cents licenciements - le personnel artistique et technique s'interroge sur l'avenir du cinéma est-allemand dans sa « fusion » avec celui de l'Ouest, lui-même bien fra-gile. Si en 1989, l'Est a produit dix-buit films, en 1990, il n'en a

été tourné que cinq. Depuis la réunification il y a dix-huit mois, le studio sait qu'au le mars 1991, s'il ne trouve pas le financement nécessaire - et on parle de 100 millions de marks tout de suite ~ c'en est fini, Au Festival de Berlin, des affiches clament que les revenus des cafétérias seront intégralement versés au fonds d'urgence de la DEFA. De partout dans le monde - Jack Lang, Billy Wilder, jusqu'à Mar-lène Dietrich qui sort de son silence - proviennent des témoignages de soutien : le studio a en geffet un passé prestigieux, c'est là si que fut tourné, entre autres, Métropolis de Fritz Lang.

«On ne parle que du passé, dit M. Alfred Holighaus, rédacteur en chef de Tip Magazine (hebdomadaire de Berlin-Ouest), pas des besoins actuels. » En entrant dans une économie de marché, la DEFA (si elle survit) se posera en concur-rente directe de la Bavaria et des studios de Hambourg, mais aussi de Pinewood en Angleterre et de Cinecittà près de Rome. Une modification des structures à l'échelon fédéral s'impose si la DEFA doit devenir le grand centre européen de production cinématographique envisagé par les parties prenantes - ministère de l'inté-rieur, celui des finances, le land de Brandebourg, celui de Berlin et le studio lui-même (un holding com-prenant huit filiales : production de longs métrages de fiction, documentaires, animation, vidéo...).

Représentant le Land de Brandebourg mais parlant au nom du ministre de la culture responsable du soutien à l'audiovisuel, M. Wilbelm Neufeld - qui vient de Son action porte sur deux fronts : sauver la production artistique, privatiser l'entreprise avec partici-pallon des fonds publics. C'est alors qu'une concentration des moyens financiers menacerait les institutions fédérales.

Il faut aussi tenir compte de ce il laut aussi tenir compte de ce que l'Est appelle « l'arrogance de Bonn» et de ce que l'ancienne RDA appelait « l'arrogance de Ber-lin-Est ». « Quand Berlin-Est était capitale de la RDA, et en sirait bien des avantages, explique M. Holi-ghaus, ses habitants étaient hais par la rette du pour s'écongris dans par le reste du pays, y compris dans le Land de Brandebourg. » Ainsi,

anti-Berlin, Düsseldorf, siège d'une des plus importantes chaînes de

Potsdam. « Et c'est à ce moment-là seulement que Berlin, qui s'était montré d'une surprenante discrètion sur la DEFA, s'est réveillé. »

Où trouver l'argent? Plusieurs solutions sont possibles : Disperser

ses avoirs, comme le firent la

MGM et la Fox, brader aux

enchères tous ses trésors? « On

aura de l'argent aujourd'hui et on

sera mort demain », répond

M. Holighaus. Vendre tout ou par-tie du terrain? « Les candidats sont nombreux, reconnaît M. Neufeld.

Le terrain est évalue à près de

200 millions de marks, mais c'est

dangereux car il représente notre capital, et notre mythe, qui doit peser dans la prise de décisions. Dans tous les cas, il nous faut envisager une production cinématogra-

L'émetteur de Brandebourg peut s'allier à d'autres qui souhaite-raient monter une unité de produc-tion à la DEFA. La ZDF envisage d'y produire, des émetteurs privés, tels que SAT l-RTL, y ont déjà acheté de l'espace.

» Il est certain que dans deux mois, un an, deux ans, les institu-tions audiovisuelles seront rassemblées sur le territoire de la DEFA Une salle consacrée à la musique sera aménagée, le Musée du cinéma y sera transféré, et l'université du cinéma de l'Est qui est pour l'instant éparpillée dans Babels-berg. » A plus longue échéance,

A l'Ouest, les auteurs et produc-teurs « qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé n'ont pas change depuis quinze ans, et je ne vois guère pointer la relève explique M. Holighaus. De plus, il leur est difficile de trouver un langage commun avec les cinéastes de l'Est : les méthodes, la philosophie du travail, sont trop différentes. Et puis il y a le choix des sujois. Les cinéastes de l'Est veulent traiter de leur réalité, reste à savoir si ces thèmes intéresseront les Allemands en général. Ça ne paraît pas être trop le cas.

» Enfin, quinze mois d'incerti-



irait la rejoindre.

« Le centre du cinéma sera désor-

mais à Poisdam, rève M. Holi-

ghaus. La diversification est peut-etre la seule chance de la DEFA. Le

studio est bien trop grand, l'indus-trie cinématographique allemande

n'est pas capable d'exploiter une

telle capacité, » Dès lors, la DEFA

coproduction, « non seulement avec

la Bayaria mais aussi avec l'Italie, la Hongrie, etc. » précise M. Neu-feld. Tout comme M. Holighaus, il

est conscient des dangers : une « coproduction » réduite à l'état de

prestation de services (ce fut le

problème de l'industrie britanni-

que); la flambée illusoire, ce « svn-

drome de Munich» qui vit la nais-

sance des Fassbinder et autres

Wenders (« quelques arbres qui

cachaient une absence de forêt ») et

ces grands produits a internatio-

s'orienterait assez vite vers la

Dans les studios de Babelsberg

tude n'encouragent guère la créati vité. Les scénaristes de l'Est ont encore trop de ciseaux dans la tête; de l'avis général, pourtant, ils sont meilleurs qu'à l'Ouest. Cela vient en grande partie de leur éducation et, comme le au en susseur. Christopher Hein, des années de censure et d'autocensure « ont fait de nous des experts dans l'art de la métaphore». Pour forcer le trait lusqu'au sarcasme, disons que les écoles de l'Ouest vous apprennent à parler de cinéma, celles de l'Est à en faire. C'est bien que le Joueur de tango (le Monde du 22 février) soit en compétition à la Berlinale, car il rappelle de manière éclatante l'existence et la force de cette culture et de cette créativité.»

Le sort de la DEFA et, partant, celui de l'industrie cinématographique allemande, devrait être tranché le 28 février prochain.

HENRI BEHAR

## Témoignage sur le temps perdu

Au Festival de Berlin, une cinéaste venue de l'Est enquête sur son passé

LE TEMPS VERROUILLÉ de S<del>ybille</del> Schönemann

Le 17 juin 1985, un car touristique bleu et blanc passe, à Herleshausen, la frontière entre les deux Aliemagnes. Il transporte quarante et un passagers « rachetés » à grands renforts de devises par la RFA. Parmi eux, Sybille Schönemann et son mari. Elle venait de passer un an en prison pour avoir voulu quitter ce pays où elle n'était pas libre de réaliser ses films, *se*s rêves.

Les Schönemann s'installent à Hambourg, mais le passé leur colle à la peau : les interrogatoires à base de faux témoignages, la pri-son où elle travaille debout huit heures par jour devant la machine qui fabrique des mouchoirs pour l'Etat socialiste, le sentiment d'impuissance... Un an de déprime, un an de chômage, puis Sybille Schönemann trouve un emploi de dramaturge au Hamburger Filmbüro, et son mari, à nouveau, écrit des scénarios.

#### Mon ami l'indic

9 novembre 1989, la chute du

mur de Berlin. L'« expulsée » décide de se libérer de sa rage en aliant traquer avec sa caméra et son micro ses anciens persécuteurs - enquêteurs, juges, gardiens de prison, directeurs et censeurs de la DEFA, le Hollywood est-allemand qui l'avait broyée. « J'aurais voulu, dit-elle, qu'un seul au moins prenne conscience du mal qu'il nous a fait, mais jamais je n'ai rencontre le moindre remords, la lueur d'une compréhension, un mot d'excuse. Tous se sont abrités derrière la loi, le règlement, la hiérarchie... J'aurais dû me douter que les gens qui pratiquent ce genre de travail ont le caractère qui convient. Ils sont adaptés. Ils s'adapteront aussi bien au nouveau système.»

rouillé, primé au festival de Leipzig et présenté à Berlin, Sybille essaie vainement de leur donner manvaise conscience: « Pourquoi m'avez-vous empêchée de voir ma mère? » demande-t-elle à l'« éducatrice » de la prison, cette fois sans uniforme, mais toujours

Dans son film, le Temps ver-

continuer ce métier qu'elle prétend avoir choisi a par gout du contact humain » ... Silence embarrassé, puis : « Je ne me souviens pas » ... Elle rencontre i'un des policiers qui l'ont interrogée, un gros en short oui vient de ramasser le linge séché dans la cour d'une HLM. « Je n'ai rien fait dont je ne pourrais répondre. » A la DEFA, Sybille Schönemann retrouve le chef du personnel qui. sans même la connaître, a signé sur elle deux rapports qui ont conduit à son arrestation: a Voyez-vous, je venais juste de prendre ma fonction, et il y avait ce coup de téléphone » ... « Vous avez reçu l'ordre de signer?» « Oui, pour ainsi dire. »

Cette responsable est toujours en poste. Elle signe toniours, mais, cette fois, c'est plus de mille trois cents départs volontaires. L'ordre concernant Sybille était venu sans aucun doute du directeur de la DEFA, M. Made, homme aux pouvoirs tentaculaires, membre du comité central du SED, et qui a su se retirer au bon moment, pour raisons de santé.

Sybille n'a jamais pu découvrir l'auteur du rapport, mais a suivi les traces d'un collaborateur de la Stasi, qui habite maintenant dans sa maison de campagne et travaille comme garde forestier. « Par votre demande de visa de sortie, en vertu du paragraphe 214, vous étiez devenue une ennemie potentie. e de l'Etat, que j'avais le devoir de protéger contre vous... Par ailleurs, vous accordez trop d'importance à voire cas... »

Dans les archives du Dr Vogler, l'avocat qui a obtenu son rachat par la RFA pour la somme de 95 425,70 DM, se trouvent en effet trente-cinq mille fiches de détenus politiques. Mais Sybille Schonemann est cinéaste, elle veut et peut témoigner, aller jusqu'au bout de sa recherche du temps perdu... Son enquête lui a fait découvrir que le meilleur ami de son mari était un indic. Illusions

**BRIGITTE PATZOLD** 

► Le Temps verrouillé doit être projeté en présence de Sybille Schönemann le 8 mars à 22 heures au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, au cours d'une soirée « Cinéma allemand » qui commencera à 20 heures avec *Hochzeitsgaste*, de Niko Brücher.

LLIC ROSEAZIJE

1 235 Cons vendu pre-

Presse

i scandale

anes **in w** 

and a second delimite

Tage Four ne page

A Alama dag

Steff Ge

Sieni un Festera en Al-Zime trop a Filie Mêne:

-- JLLS SIN BENE

a tar de Necde Ne.

2 se mer: Wartina Nama

e de rome Talismes e Ca

n in it is all and this en pe

and the state of t

12773 t 935 e

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

13. 计设施通知

dum a esti

دا**ر:** عدد د

Rasparor et lap

. . . . . . Lisz-

Le Monde \*CIENCES ET MÉDECINE

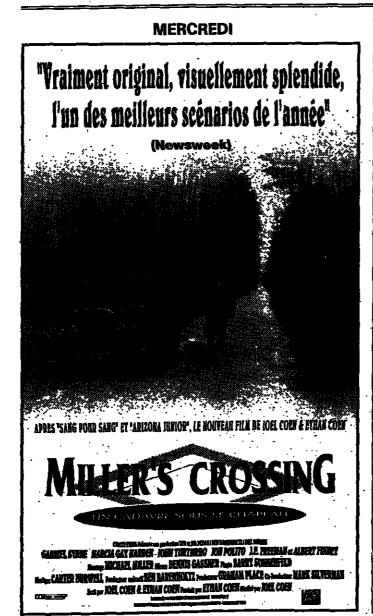

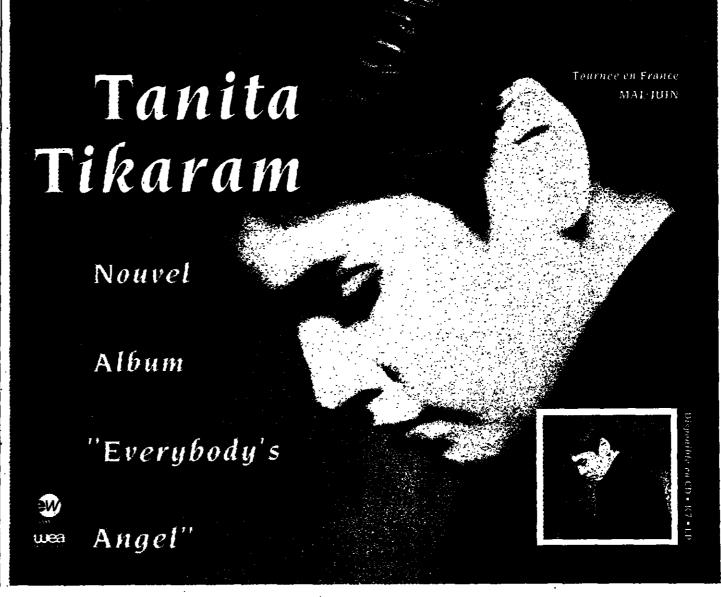

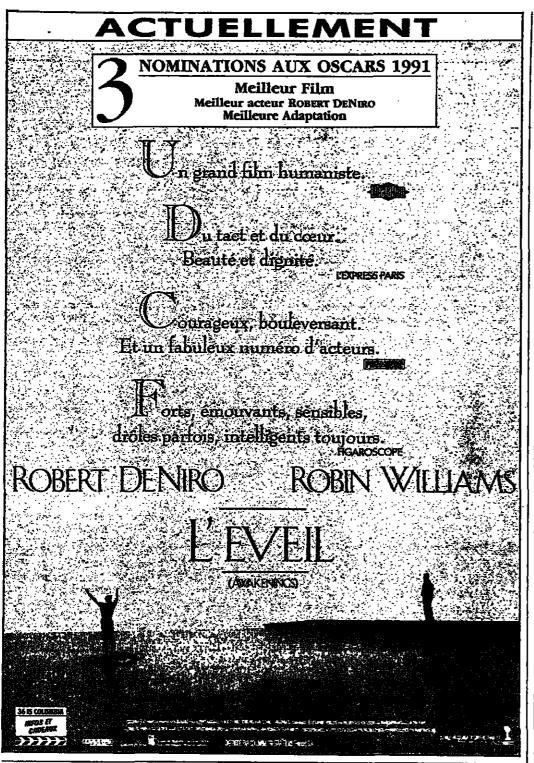

LE PLAISIR DE SORTIR, **MODE D'EMPLOI** 

Le Monde

**CHAQUE MERCREDI** (NUMÉRO DATÉ JEUDI)

#### THÉATRE

## Cygne blanc, signes noirs

Deuxième épisode de l'aventure d'un jeune metteur en scène

On avait découvert dans le même théâtre, jouant Fantasio, de Musset, ce groupe d'acteurs fédérés par l'envie de donner sa chance à un jeune convaincus, l'année dernière, de se lancer dans l'entreprise avec leur seule énergie, quasiment sans

Le succès de ce Fantasio, essentiellement auprès de professionnels - le public aurait suivi si le Théâtre Rutebenf était une adresse mieux connue valu d'attirer l'attention de Jean-Pierre Vincent et de Jacques Lassalle, puis de trouver aux Amandiers de Nanterre (où ils ont répété) et au Théâtre national de Strasbourg (où

a eu l'idée de transposer à la scène une œuvre d'Oscar Wilde, l'Éventail

de lady Windermere, en compagnie d'un spécialiste de l'écriture dramatique, Louis-Charles Sirjac, une bonne adresse». Si l'éventail est oujours le héros de la pièce, celle-ci s'intitule désormais Fin de siècle, et a pour décor un appartement bour-geois résolument contemporain. L'adaptation, doublée de la transposition, est un genre très difficile et ici parfaitement maîtrisé. Tout est théâtre dans ce texte nerveux, enlevé et parfaitement méchant. «Wildien» donc, et très actuel, mélangeant peti-tesses et grands sentiments, crudité et mtisme autour de la scène pivot de l'anniversaire d'une jeune femme inquiète de l'apparente passion de

Ces frictions, ces tensions, ces paradoxes sont le moteur du travail de Richard Bean, archétype du jeune son travail entre une culture rock stridence des sons, saccade des estes, brutalité de l'expression - et un goût certain pour le classicisme, ces deux pôles. Il aurait dû hii faire

en scène, dont le parti esthétique rigide corsète un peu les acteurs. Si Richard Bean réussit les scènes de comédie, les scènes de pur théâtre, il place la barre trop haut quand il s'essaie à dessiner des mouvements

Dommage, car Fin de siècle réuni une troupe - ils sont treize comerageuse. Comme pour Fantasio, elle mélange grands expérimentés et petits nouveaux. Michèle Oppenot (Patricia, une amie de Glenda, l'heroine) et Christiane Millet (Pamela cygne noir qui la menace) mettest leur savoir-faire impeccable au service de jeunes gens qui sont tous très bons. Comme l'est, dans le rôle de Glenda, Hélène de Saint-Père, une «ancienne» de l'école de Chérean à nage difficile, sorte de cygne blanc réchappé de la littérature romantique du siècle précédent et malmené par une ronde bruyante de décéré

► Théâtre Rutebeuf, 16-18, aliée Gambetta, 92 Clichy-la-Garenne. A 21 heures, du mardi au samedi.

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
TAL: (1) 40-65-25-25
THICODIEN: 40-65-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEIVE-MÈRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
TAL: (1) 40-65-25-25
THICODIEN: 49-60-30-10

#### **PHOTO**

## Le froid soleil de la guerre

L'Italie au tournant de la première guerre mondiale

ITALIE, POINTS DE VUE, 1912-1925 à l'Espace Albert-Kahn.

A l'abri de ses jardins en cours de rénovation, la Fondation Albert-Kahn poursuit désormais son travail en direction du grand public. Il s'agit en effet pour sa responsable, Jeanne Beausoleil, d'ouvrir au maximum ses collections,

cheurs. Cet ensemble consi - 200 heures de films, 72 000 autochromes, 10 000 plaques stéréoscopiques - ne peut être mis entre toutes les mains. Il s'agit donc de transposer ces éléments sur un support siable qui autorise toutes les manipulations : le vidéodisque numérique haute défi-

Dès aujourd'hui plus de 6 000 hotos et 20 heures de films, montés ou non, sont visibles à partir de moniteurs au maniement simple. Il suffit d'appuyer sur quelques touches pour voir défiler des séquences d'un Japon quasi médiéval ou des vues de Ceylan prises au début de ce siècle.

Les expositions temporaires sont une autre façon de découvrir le fonds Albert-Kahn, en particulier les autochromes glanés par les opérateurs du financier aux quatre coins de la planète. Elles sont à chaque fois centrées sur un thème

et un pays. Il s'agit aujourd'hui de l'Italie au tournant de la première guerre mondiale. Comme d'habitude, les photographes ont privilégié les aspects de la vie quotidienne. Plus étonnant que les haillons napolitains séchant aux fenêtres – cliché obligé, – il faut retenir la vision de ce grand tran-satiantique rouge et bianc amarré dans le port de Naples, devant un quartier aujourd'hui détruit.

#### du conflit

On y voit aussi une Venise sans touristes, dans un dégradé de gris rose et d'ocre pâle, les forums romains, avant les interventions mussoliniennes, cadrés verticalement, et les environs de Vicence encore vierges d'industries. Ce qui est frappant, au milieu de ces images d'une Italie déserte et figée, c'est l'omniprésence sournoise du conflit: hommes en uniforme au milieu des groupes, parapets de sable pour protéger la basilique Saint-Marc à Venise, prêtres et infirmières, couples inquiétants, souriant devant l'objectif.

En dépit du jeu des plans et des volumes, de l'intensité lumineuse. des autochromes, l'écho de la guerre, assourdi, arrive à percer.

**EMMANUEL DE ROUX** Dusqu'au 15 mai, 15, rue du Port, 92100 Boulogne-Billan-court. Tél.: 46-04-52-80.

Ciyeth



Le Monde PUBLICITÉ LITTÉRAIRE 45-55-91-82, poste 4356

Il y a les exploits dont vous rêvez.

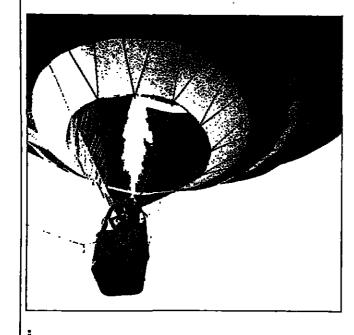

Et ceux dont vous profitez.

bles. Par exemple, jusqu'au 31 mars 91, la Diac your offre une location aver option d'arhat sur RENAULT 21 TL

pour une Renault 1099 F PAR MOIS PENDANT 59 MOIS.

Renault 21 13, prix TTC cles on main au 91,01.94; 78,000 F. Sous reserve : Encorp-

chez votre concessionnalse on agent Remark, on an Newton View 05.05.05.05



DANS TOUT LE RESEAU RENAULT PARIS - ILE-DE-FRANCE ◊

R delight the

The Control of the Control

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

\$P\$(14-1) Section of the sectio

& error I to go.

A Park

£\_4 .\_, . . .

. .

je e

< .4e<sup>±</sup> ∈

通道的 化苯二十分 Marina de la composição d

🌉 ta sa 🕒

· Andrews

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

**jang** janggan ke

signes noirs

en scène

Part of the second of the seco

Secret As an analysis of the secret and the secret

SAME STATE OF THE 
Ffroid soleil de la guent

Ographical Control of the Control of

Cathaga.

12 - 1 Mg 1 - 1 Mg 1 - 1

4.12

THE PARTY OF

~ \*\*\*

· ... <u>-</u>

· ....=

.

C + 1, 2, 2 \*\*\*

F . . 13- 1. 12 mp 11 m

भागता उत्पर्धकी स्थापनी

- Whale it

فتعتبست والمستوان

10.00 mass...

GTAFEN 2015

## **AGENDA**

#### LUNDI 25 FÉVRIER

## CINÉMAS

## LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24) Rosa la Rose (1985), de Paul Vec-chiali, 18 h ; la Lune dans le caniveau (1983), de Jean-Jacques Beinelx, 20 h.

#### CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Zavattini : I Sette fratelli cervi (1968, v.o. s.t.f.), de Gianni Puccini, 14 h 30 ; les Séquestrés d'Altons , v.f.), de Vittorio De Sica, 17 h 30 ; Sa majesté M. Dupont (1950, v.o. s.t.f.), d'Alessandro Biasetti, 20 h 30.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS 2. grande galerie. porte Saint-Eustache,

Forum des Halles (40-26-34-30) Les Folles Années -1920-1940.

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.):
Cinoches, 6\* (46-33-10-82): Grand
Pavos, 15\* (45-54-46-85).

ALICE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\*
(42-71-52-36); Ciné Beaubourg, 3\*
(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5\*
(43-29-44-40); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); UGC Rotonde, 8\* (45-74-94-94); La Pagode, 7\* (47-05-12-15);
UGC Champs-Elysées, 8\* (45-62-20-40); UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40);
14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81);
Escurial, 13\* (47-07-28-04); Mistral, 14\* (45-38-52-43); 14 Juillet Reaugrenelle, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (40-88-00-16); v.f.: Pathé Impérial, 2\* (47-42-72-52); Les Netion, 12\*
(43-43-04-67); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Pathé Montparnasse, 14\*
(43-20-12-06); UGC Convention, 15\*
(45-74-93-40); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

(45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01).

L'ANGE IVRE (Jap., v.o.): Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34).

LES ARNAQUEURS (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40); 14 Juillet Reaugrenelle, 15- (45-75-14 Juillet Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Les Montparnos, 14 (43-27-52-37).

ATTACHE-MOI! (Esp., v.o.): Lucernaire, 6: (45-44-57-34).
LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.): Latina, 4 (42-78-47-86); Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55); Saint-Lambert, 15 (45-32-

BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11\* (43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15\* (45-

BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

6º (43-26-58-00).

LE BRASIER (Fr.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Bretagne, 6º (42-22-57-97); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82).

LA CASA DE BERNARDA ALBA (Esp., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-86). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82) : George V, 8• (45-62-41-46). LE CHATEAU DE MA MERI

Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08). 19-08).
CINÉMA PARADISO (Fr.-tt., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36);
Grand Pavois, 15° (45-54-46-85).
LA CONTRE-ALLÉE (Fr.): Pathé
Français, 9° (47-70-33-88); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20).
CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC
Triompha, 8° (45-74-93-50); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20).

LA DÉSENCHANTÉE (Fr.) Cinoches, 6: (46-33-10-82); Républic Cinémas, 11: (48-05-51-33).

Cinémas, 11• (48-05-51-33).

DESPERATE HOURS (7 (A., v.o.): Epée de Bois, 5• (43-37-57-47); Studio 28, 18• (46-06-36-07).

LA DISCRÈTE (Fr.): Geumont Les Helles, 1• (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Pathé Hautefeuille, 8• (48-33-79-38); Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08); La Bastille, 11• (43-07-48-60); Fauvette, 13• (43-31-58-86); Gaumont Parnasse, 14• (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14• (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14• (43-37-84-50); Pathé Clichy, 18• (45-

(43-27-84-50) ; Pathé Clichy, 18. (45-

(43-27-84-50); Pathé Clichy, 18• (45-22-46-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.): Cinoches, 6• (48-33-10-82).

DOC'S KINGDOM (Fr.-Por., v.o.): L'Entrepôt, 14• (45-43-41-63).

EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.): Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33): Denfert, 14• (43-21-41-01).

L'EXPÉRIENCE INTERDITE (\*) (A., v.o.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26): UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50); v.f.: UGC Montparnasse, 6• (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31).

(47-42-56-31). LA FEMME DU MARCHAND DE

PÉTROLE (Sov., v.o.) : Cosmos, 6-(45-44-28-80). (45-44-28-80).
FENÈTRE SUR PACIFIQUE (A...
v.o.): Ciné Beaubourg, 3, (42-7152-36); 14 Juillet Odéon, 6, (43-2559-83); UGC Rotonde, 6, (45-7494-94); UGC Biarritz, 8, (45-6220-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15, (45-75-79-79); v.f.: UGC Opéra, 9, (45-74-95-40); UGC Gobelins, 13, (4511-94-95)

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) : Utopia Champoliton, 5- (43-26-

84-65). LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin. LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin., v.o.): Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); Denfist, 14- (43-21-41-01). GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT (Fr.): Gaumont Opéra, 2- (47-42-80-33); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); George V, 8- (45-62-41-46); Pathé Français, 9- (47-70-

33-88); Fauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

46-01).

GHOST (A., v.o.): UGC Triomphe, 8(45-74-93-50); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Hollywood
Boulevard, 9- (47-70-10-41).

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.):

Studio des Ursulines, 5 (43-26-19-09), LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavols, 15 (45-54-46-85). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).

de Bois, 5- (43-37-57-47).

HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.):
Cinoches, 6- (46-33-10-82).

HENRY V (Brit., v.o.): Penthéon, 5(43-54-15-04): 14 Juillet Odéon, 6(43-25-59-83); Elysées Lincoln, 8- (4359-38-14): Max Linder Panorama, 9(48-24-88-88); Sept Parnassiens, 14(43-20-32-20).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda. 5- (43-54-72-71) : Grand Pavois, 15- (46-54-

59-36-14); Max Linder Panorama, 9 (43-24-88-88); Sept Parnessiens, 14- (43-27-52-37).

HIGHLANDER, LE RETOUR (A. V.O.): Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); UGC Normandie, 8- (43-63-16-16); Kinopanorama, 15- (43-06-50-50); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnesse, 8- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Les Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Lyon Bastile, 12- (43-43-04-67); UGC Convention, 15- (45-74-93-40).

S9-36-14); Max Linder Panorama, 9- (43-27-52-37).

LE NOUVEAU MONDE (Fr.): Accatione, 5- (46-33-86-86).

ON PEUT TOUJOURS RÈVER (Fr.): Forum Horizon, 1- (42-38-83-93); Pathé Hautefeuille, 8- (48-37-79-38); George V, 8- (45-63-79-38); Les Nation, 12- (43-43-40-67); UGC Lyon Bastile, 12- (43-43-01-59); Fauvette, 13- (43-31-56-86); Mistral, 14- (45-38-52-43); Pathé Montparnasse, 14- (43-20-12-06); UGC Convention, 15- (45-74-93-40).

(45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96). GREEN CARD. Film américain de

Peter Weir, v.o.: Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont

Opéra, 2- (47-42-60-33); Ciné Basubourg, 3- (42-71-52-36); USC Odéon, 8- (42-25-10-30); La Pagode, 7- (47-05-12-15); Gau-mont Champs-Elysées, 8- (43-59-04-67); UGC Blarnitz, 8- (45-62-

20-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-

(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15- (45-75-79-79); 8lenvenüe Mompernasse, 15- (45-44-25-02); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Saint-Lezare-Pasquier, 8-(43-87-35-43); Peramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Les Nation, 12-(43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12- (43-43-01-89); UGC Conven-

(43-43-01-59); UGC Convention, 15- (45-44-93-40); Pathé Circhy, 18- (45-22-48-01).

LE SANG DES HÉROS. Film amé-

## LES FILMS NOUVEAUX

DANSE AVEC LES LOUPS, Film américalo de Kevin Kostner, v.o. : Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) ; Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Bratagne, 6\* (42-22-57-97); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); UGC Normandie, 8: (45-63-18-18); Gau-mont Alésia, 14: (43-27-84-50); v.f.: Rex (le Grand Rex), 2: (42-36-83-93); Fauvette, 13: (43-31-

56-86); Gaumont Convention, 15-(48-28-42-27); Pathé Wepler, 18-(45-22-46-01); Le Gambetta, 20-(48-36-10-96). L'EVEIL. Film américain de Penny Marshall, v.o. : Forum Horizon, 1-(46-08-57-57) ; Pathé Impérial, 2-(47-42-72-52) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Pethé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; UGC

Concorde, 8• (43-59-92-82); UGC Normandie, 8• (45-63-16-16); La Bestille, 11• (43-07-48-60); 14 Julilet Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79); UGC Maillot, 17• (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2• (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9• (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, 12• (43-43-01-59); Fauvette, 13• (43-31-56-86); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14• (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18•

20- (46-36-10-96).

MIMA (Fr.): Forum Orient Express, 1« (42-33-42-26); Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38).

MO' BETTER BLUES (A., v.o.) : Images d'aiteurs, 5- (45-87-18-09).

MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-

LE SANG DES HEROS. Film américain de David Peoples, v.o.: Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); George V, 8• (45-62-41-46); Sept Parnassiens, 14• (43-20-32-20); v.f.: Pathé Wepler II, 18• (45-22-47-94); Le Gambetta, 20• (46-36-40-66) L'OPÉRATION CORNED-BEEF (Fr.): Gaumont Les Halles, 1: (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33); Rex, 2: (42-36-83-93); UGC Montparnesse, 6: (45-74-94-94); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); Saint-L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.o.):
Gaumont Les Hestes, 1• (40-26-12-12);
Publicis Saint-Germain, 6• (42-22-72-80); Publicis Champs-Elysées, 8• (47-20-76-23); v.f.: Gaumont Les Halles, 1• (40-28-12-12); Rex, 2• (42-36-83-93); Publicis Saint-Germain, 6• (42-22-72-81); Publicis Ambassade, 8 (43-83-19-06); Sanit-Lazare-Pasquier, 8 (43-87-35-43); UGC Blarritz, 8 (45-82-20-40); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC 30-03-93]; Publicis Champs-Ely-eas, 8: (47-20-76-23); Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); UGC Sastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); UGC Maillot, 17\* (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18\* (45-24-42-27); UGC Maillot, 17\* (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18\* (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18\* (45-24-42-24); UGC Maillot, 18\* (45-24-42-42); UGC Maillot, 18\* (45-42-42-42); UGC Maillot, 18\* (45-42

Bastille, 12\* (43-43-0)-05); Odd. Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-60); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Waplar II, 18\* (45-21-47-94); Le Gambetta, 20\* 48-28-10-96. (45-22-48-01) ; Le Gambetta, 20- (46-HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Ciné Beau-bourg, 3° (42-71-52-36) ; 14 .uillet Parnasse, 6° (43-26-58-00) ; UGC Biar-ritz, 8° (45-62-20-40) ; UGC Opéra, 9° (45-74-95-40). '36-10-96).
OUTREMER (Fr.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Sept Parnessiens, 14• (43-20-32-20). LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Pathé Hautefeuille, 8- (46-33-79-38) ; George L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-

V. 8- (45-62-41-46) ; Club, 9- (47-70-81-47) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin.,

35-30-40).

LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.): UGC Montparrasse, 6• (45-74-94-94); UGC Triomphe, 8• (45-74-93-50); Républic Cinémes, 11• (48-05-51-33); UGC Gobelins, 13• (45-61-94-95); Denfert, 14• (43-21-41-01); Seint-Lambert, 15• (45-32-81-88) v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6 · (46-33-97-77) ; Républic Cinémas, 11 · (48-05-51-33).

JU DOU (Chin., v.o.): Les Trois
Luxembourg, 6- (46-33-97-77).

KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.):
Cinoches, 6- (46-33-10-82). (45-32-91-68).
PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE LA NUIT (A., v.f.): Le Berry Zèbre, 11: (43-57-51-55); Saint-Lambert, 15: (45-32-91-68). LACENAIRE (Fr.) : Epée de Bois, 5-(43-37-57-47). LES LIAISONS DANGEREUSES (A.,

32-91-68).
PRETTY WOMAN (A., v.o.): Forum
Orient Express, 1: (42-33-42-26); UGC
Danton, 6: (42-25-10-30); UGC Biarriz, 8: (45-62-20-40); v.f.: Paramount
Opéra, 9: (47-42-56-31); Miramar, 14:
(43-20-89-52). v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82) ; Grand Pavols, 15 (45-54-46-85).

Grand Pavois, 15" (40-09-40-05),
MAMAN, J'Al RATÉ L'AVION (A.,
v.o.): George V, 8- (45-62-41-46);
v.f.: Forum Orient Express, 1- (42-3342-26): Sept Parnassiens, 14- (43-20-QUAND HARRY RENCONTRE 32-24).

LE MARI DE LA COIFFEUSE (Fr.):
George V, & (45-62-41-46).

MEMPHIS BELLE (A., v.o.): UGC
Triamphe, & (45-74-93-50). SALLY (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5-(43-54-42-34) ; Saint-Lambert, 15- (45-

(43-54-42-34); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). REZ-DE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.): Lucamaire, 5- (45-44-57-34). ROSE DES SABLES (Alg., v.o.): Utopia Champoliton, 5- (43-26-84-65). ROUTE ONE-USA (A., v.o.): L'En-jrepôt, 14- (45-43-41-83). 8- (46-33-79-38).

MISERY (\*) (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Cloé Beaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Denton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); UGC Biarniz, 3- (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gaumont Parnesse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Parnesse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Ridsia, 14- (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: Rex. 2- (42-38-83-93); UGC Montparnesse, 6- (45-74-94-94); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27).

Tepot, 14- (45-43-41-63).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.):
Epée de Bois, 5- (43-37-57-47): Studio
Gelende, 5- (43-54-72-71): Lucernaire,
6- (45-44-57-34).

SARABA, ADIEU MA TERRE
NATALE (Jsp., v.o.): Utopis ChampolBon, 5- (43-26-84-65).

TAY SULICE (F. Ser., v.o.): 14- bit.

TAXI BLUES (Fr.-Sov., v.o.): 14 Juli-let Parnasse, 6: (43-26-58-00). THE TEMPEST (Brit., v.o.): Acca-tone, 5: (46-33-86-86). THELONIOUS MONK (A., v.o.):

images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). TILAI (burkinabé, v.o.) : Latina, 4-(42-78-47-86) ; Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) ; Saint-André-des-Arts 1, 6- (43-26-80-25).

1, 6: (43-26-80-25).

TORCH SONG TRILLOGY (A., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-36); Le
Berry Zabra, 11: (43-57-51-55).
LES TORTUES NINJA (A., v.f.):
George V, 8: (45-62-41-46); SaintLambert, 15: (45-32-91-68). LIEN (A., v.f.) : Paris Ciné I, 10- (47-70-MR AND MRS BRIDGE (A., v.o.) : lienvenûe Montpamasse, 15- (45-44-

TRANSIT (Fr.) : Reflet Logos II, 5-

LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40).

MYSTIC PIZZA (A., v.o.): Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); George V, 8 (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06).

72-71; Grand Favois, 15\* (40-54-48-85). NIKITA (Fr.): Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Les Montpamos, 14\* (43-27-52-37).

# TRANSIT (Fr.): Reflet Logos II, 5(43-54-42-34). LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.): Geumont Les Halles, 1- (4026-12-12): 14 Juillet Odéon, 6- (4325-59-83); Chub Geumont (Publicis Madignon), 8- (43-59-31-97); Georga V, 9- (45-52-41-46); Pathé Français, 9(47-70-33-88); Le Bastille, 11- (43-0748-80); Fauvette, 13- (43-31-56-86); Geumont Alásia, 14- (43-27-84-50); Les Montparnos, 14- (43-27-84-50); Les Montparnos, 14- (43-27-84-50); Geumont Convention, 15- (48-2842-27); Pathé Clichy, 18- (45-2246-01); Le Gambetta, 20- (46-3610-96).

**THEATRES** 

(Les jours de première et de relâche sont indiqués entre perenthèses.) ON N'EN MEURT PAS. (dim., lun.) 19 h 15 (20). VOTRE RIRE M'INTÉRESSE.

**NOUVEAUX** 

VINGT-SEPT REMORQUES PLEINES DE COTON. Le Funzinbule théâtre-restaurant (42-23-88-83) (dim., km.) 20 h 30 (21). 42ND STREET. Mogador (48-28-40-90) (dim. soir, lun.) 20 h 30; sam. 14 h 30; dim. 14 h 30 et 18 h 30 (23).

Comédie des Champs-Bysées (47-23-37-21) (dim. soir, tun.) 21 h; dim. 15 h 30 (22). LES MACLOMA TRIO. Rane-

Théâtra Firmin-Gémier (46-56-02-74) (tim soir, lun.) 21 h; sam. UN P'TIT VÉLO DANS LA TÈTE, Guichet Montparnassa (43-27-88-61) (dim., km.) 19 h (26).

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Riez pendant que c'est cheud : 20 h 30. ATALANTE (48-06-11-90). Sextuor banquet : 20 h 30.

d'improvisation : 21 h. BOUFFES DU NORD (46-07-34-50). La Tempête : 20 h 30. CENTRE MANDAPA (45-89-01-60).

Japon : 21 h. COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Maison de poupée : 20 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-

00-15). Salle Richelieu. La Folle Journée ou le Mariage de Figaro : 20 h 30. DAUNOU (42-61-69-14). Bon weekend Monsieur Bennett : 21 h. EDGAR (43-20-85-11). Les Babas-

nous dit de faire : 22 h. nous dit de faire : 22 h.

GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). San Antonio : 20 h 15.

HUCHETTE (43-26-38-99). Le Can-

ADRESSE

LOCALITÉ

tatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. LA CLEF (43-31-49-27). Antigone ; **SPECTACLES** 21 h. LE PROLOGUE (45-75-33-15). Mona chérie : 19 h 45. LUCERNAIRE FORUM (46-44-

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Théâtre de Dix-Heures (46-06-10-17 (dim., lun.) 21 h 30 (20).

Les Pones-Ciefs: 20 h 30.
PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (42-02-27-17). Timsit : 20 h 30. CHEVALLIER-LASPALES.

lagh (42-88-64-44) (dim. soir, km.) 21 h; dim. 17 h (26). LA PETITE MOLIÈRE. Antony.

BATACLAN (47-00-30-12). Match

Monsieur l'ambassadeur revient du

Cadres: 20 h 15. Nous on fait où on

UN FLIC A LA MATERNELLE (A., v.o.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); UGC Danton, 8\* (42-25-10-30); George V, 8\* (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); UGC Normandie, 8\* (45-63-16-16); v.f.: Rex. 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); Fauverte Bis., 13\* (43-31-60-74); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gembetta, 20\* (46-36-10-96).

UN THÉ AU SAHARA (Brit., V Lucemaire, 6- (45-44-57-34); Les Trois Balzec, 8- (45-61-10-60).

: URANUS (Fr.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) : Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) ; George V, '8- (45-62-41-46) : Fauvette, 13- (43-31-56-86) : Les Montpamos, 14- (43-27-52-37).

LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.): Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20). VINCENT ET MOI (Fr.-Can.): Latina, 4- (42-78-47-86): Épée de Bois, 5-(43-37-57-47); George V, 8- (45-62-41-48)

POTINIÈRE (42-61-44-16). Archi-

bald : 20 h 45. THE SWEENY (46-33-28-12). Hughie, talk to me like the rain...... Spectacle en anglais: 20 h. THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). La Retraite à Casamene : 20 h 30. 57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince:
18 h 45. Huis clos: 21 h 30. Théâtre
rouge. Mignonne, allons voir...: 20 h.
MADELEINE (42-85-07-09). Les

THÉATRE DE NESLE (46-34-61-04). Sous l'évier, y a pas de saison : 19 h. TOURTOUR (48-87-82-48). Pascal Coulan : 20 h 30. Le ménage est fait ou Koweit mon amour : 20 h 30.

#### RÉGION PARISIENNE

CLICHY (THÉATRE RUTEBEUF) (47-39-28-58). Fin de siècle : 21 h. VINCENNES (INTERNATIONAL VISUAL THEATRE) (43-65-63-63). Mémoire sauvée du vent : 21 h.

« Trésor de la cathédrale russe.

Atellers d'artistes, jardins et curlosités de Montparnasse »,
 15 heures, métro Vavin (Connais-

## PARIS EN VISITES

Sept Miracles de Jésus : 20 h 30. La Pêche miraculeuse des 153 poissons :

MARAIS (42-78-03-53). Grasse

MICHODIÈRE (47-42-95-23). Le

Gros N'avion : 20 h 30. ORPHÉE-THÉATRE (42-76-00-05).

Matinée : 21 h.

#### MARDI 26 FÉVRIER

« La maison de Nicotas Flamel (1407) et autres vieux logis pari-siens », 10 h 30, métro Rambuteau, sortia rue du Grenier-Saint-Lazara, « Hôtels et jardins du Marais sud. Place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du « Toute l'île Saint-Louis », 14 h 45, métro Pont-Marie (M. Banassat).

sortie rue du Grenier-Saint-Lazare,
« Les passages marchands du dixneuvièrne siècle, une promenade hors
du tampe », 14 h 40, rue du Foubourg Montmartre (Paris Autrefois).
« Les Impressionnistes au musée
d'Orsay », 10 h 30, 1, rue de Bellechasse, sous l'éléphant.
« Le Panthéon, de la crypte au parties hautes », 14 h 30, entrée
(M. Pohyer).
« L'Opéra de la Bastille : de l'ancienne forteresse au Nouvel Opéra »)
(places Emitées), 12 h 15, à l'extérieur, au pied de l'escaller (Connaissence de Paris).
« L'Impressionnisme au mausée
d'Orsay », 13 h 30, 1, rue de Bellechasse, sous le rhinocéros (Arts et
ceetere). e i resor de la catredrale russe.

Offférences de traditions et de dogme entre les Eglises de Rome et de Constantinople. Grammaire et facture des icônes », 15 heures, 12, rue Daru (I, Hauller).

L'Opéra ( cathédrale mondaine :

« L'Opéra ( cathédrale mondeine » du Second Empire », 14 heures, dans l'entrée (c. Merle).
« Le Palais de justice en activité », 14 h 15, 4 housevard du Palais (Tourisme culturel).
« La vie parisienne à l'époque romentique », 14 h 30, 23, rue de Sévigné (Musée Carnevalet).
« Cours et ruelles méconnues du Vieux Montmartre », 14 h 30, métro Lamark-Caulaincourt (Mm Cazes).
« Cant tombeeux de personnages

# « La collection Cognec-lay nouvel-lement installée dans l'hôtel Donon » (dans l'ordre des arrivées), 15 heures, entrée, 3, rue Elzévir (Paris et son histoire).

sance d'ici et d'ailleurs).

CONFÉRENCES Salla Notre-Dame des Champs, 92 bis, boulevard du Montparnasse, 15 haures : « SOS Cambodge. Comment sauver Angkor ? « Paris et son histoire ».

Salia Psyché, 15, rue Jean-Jacques-Rousseau, 15 heures : « L'intuition », avec S. Bellaud (Usfipes), 30, avenue George V, 16 heures : « Les savants en Egypte, 1798-1801 », par Y. Lalasus (Espace Kronenbourg Aventure).

Dixième volume de la collection « Manière de voir »

## *LE MONDE*" diplomatique

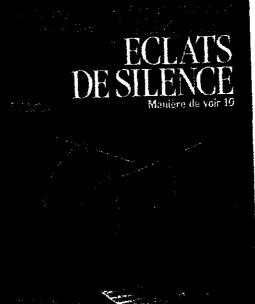

#### 200 DESSINS CONTRE LA PENSÉE **SURVEILLÉE**

Les dessins de Selçuk percent l'opacité de l'hor-reur, exposent sans fard les monstres froids aux-quels les projecteurs de l'actualité tentent de donner un aimable visage. Ils dévoilent la nature véritable du pouvoir, de tout pouvoir (même celui des sens).

Regardez bien. Il faudza, plus tard, revoir les dessins de Selçuk pour comprendre le désarroi et les angoisses des dernières années de ce millé-

## **ECLATS DE SILENCE**

48 F - 100 pages couleur

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX OU PAR CORRESPONDANCE

#### **BON DE COMMANDE ECLATS DE SILENCE**

CODE POSTAL \_ PAYS

► FRANCE-MÉTROPOLITAINE : 53 F (port inclus) - Nombre d'exemplaires : . DOM-TOM et ÉTRANGER : 58 F (port inclus) -- Nombra d'examplaires : ..

Commande à faire parvenir avec votre règlement à :

LE MONDE - Service Vente au numéro - 15, rue Falguière, 75501 PARIS CEDEX 15 - FRANCE.

21 18 81 00 Le Monde

·dda Gab

E BE LE III LITTERAURE

## **AGENDA**

#### MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le mardi 26 février Très nuageux et pluvieux sur l'Ouest Ensoleillé sur l'Est



SITUATION LE 25 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



Mercredi 27 février : soleil à l'est, nuages ailleurs. - Les régions allant des Pyrénées au Centre et au Nord resteront sous un ciel très nuageux à cou vert donnant quelques faibles pluies. Un peu plus à l'est, quelques nuages voileront le ciel. Sur une petite moitié est du seront au rendez-vous, puis céderont la place aux bettes éclaircies l'après-midi.

averses pourront se produire sur la Bre-tagne puis sur les régions côtières de la

Les températuros minimales iront de 1 à 4 degrés dans l'Est, 4 à 6 degrés ailleurs, jusqu'à 7 à 8 degrés sur les régions méridionnales

Les maximales atteindront 9 à 11 degrés dans l'Est et le Nord, 11 à 13 degrés ailleurs sur une grande moitié nord, 12 à 16 degrés sur une petite moitié sud.

## PRÉVISIONS POUR LE 27 FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



|                    | maxima - minima<br>es relevées entre<br>l et le 25-02-91 à 6 heures TU | et temps observé<br>le 25-02-91 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BREST              | ETRANGER   19 4 D                                                      | LIXEMBOURG                      |
| A B C cuel convert | D N O orage degage nuageux                                             | P T * pluic tempète neige       |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Doctument etabli avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### RADIO-TÉLÉVISION

TF 1

0.45 Au trot. 0.50 Journal, Météo et Bourse.

Qu'avez-vous fait de vos vingt ans?

La ruée vers l'Ouest, ## Film américain d'Anthony Mann (1960). Avec Glann Ford, Maria Schell, Anne Bax-

Les confessions du chevalie

d'industrie Félix Krull (2º épisode, rediff.).

<u>FR 3</u> 20.35 Cinéma:

22.50 Journal et Météo. 23.10 Magazine : Océaniques.

Carnet de notes

14.30 Feuilleton : Côte Ouest.

15.25 Série : Tribunal. 15.55 Série : A cœurs perdus.

17.35 Série : Chips. 18.25 Jeu : Une famille en or. 18.55 Feuilleton : Santa-Barbara.

19.20 Jeu : La roue de la fortune.

20.00 Journal, Météo et Tapis vert. 20.55 Cinéma :

Jean-Francois Balmer.

Invitée : Carile Bouquet.

16.50 Club Dorothée.

19.55 Divertissement :

ras toli

A 2

(6 épisode). 17.00 Eve raconte.

George Sand (7• partie). 17.20 Jeu :

22.20 Documentaire:

<u>FR</u> 3

17.30 Amuse 3.

De Jean Schmidt. 22.15 Journal, 22.35 Télévision régionale. 23.30 Sport : Basket-ball.

15.55 Cinéma :

0.45 Variétés : Eurotop.

Zanzibar.

du préservatif.

cus Girod,

17.30 Documentaire:

D'Alain Tixier

Des chiffres et des lettres.

20.50 Cinéma :
Police academy 2, au boulot. 
Film américain de Jeny Paris (1984).

Cent trente-cinq fournaises en Indonésie. 23.15 Journal et Météo.

14.30 Magazine : Regards de femme.

16.05 Magazine : Zapper n'est pas jouer.

Invitée : Renée Saint-Cyr, comédie 15.05 Magazine : Thalassa (rediff.).

18.10 Magazine : C'est pas juste. 18.10 Irregularian 18.30 Jeu :

Questions pour un champion.

20.05 Divertissement : La classe. 20.35 Téléfilm :

Marche, crève ou rêve,

1.35 Magazine : Espace francophone. 2.00 Musique : Carnet de notes. **CANAL PLUS** 14.50 Magazine : Mon Zénith à moi (rediff.),

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe demi-finale (Saragosse-Cholet).

Film français de Christine Pascal (1989). Avec Fabienne Babe, André Marcon, Fran-

Au-dessus du volçan.

23.40 Musique : Jazz à Antibes. Dizzy Gillespie (3º partie).

14.30 Série :

L'Africain.

## Lundi 25 février

La mémoire en chantant : Que reste-t-il de nos amours, par Charles Trenet.

#### **CANAL PLUS**

bert.
Fantômes à Plouguirec.

22.30 ➤ Magazine : Médiations.
Présenté par François de Closets. Les pen-20.30 Cinéma : Piranha 2. les tueurs volants. 🗆 sions alimentaires : les mauvais payeurs er Film hollando-italo-américain de James Cameron (1982). Avec Tricia O'Neel, Steve Marachuk, Lance Henriksen. 22.00 Flash d'informations. 22.05 Cinéma :

Compartiment tueurs. == Film français de Costa-Gavras (1964). Avec Samone Signoret, Yves Montand. Pierre Mondy. 23.35 Cinéma : Zanziber. Film français de Christine Pascal (1989). Avec Fabienne Babe, André Marcon, Francis Girod.

#### LA 5

20.33 Drôles d'histoires. 20.45 Cinéma : Les héros de Telemark. 

Film britannico-eméricain d'Anthony Mann (1965). Avec Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson. 22.30 Spécial Golfe. 0.00 Journal de minuit.

#### M 6

20.35 Cînéma: Premiers désirs. 

Film franco-allemand de David Hamilton (1983). Avec Monica Broeke, Patrick Beu-Les arts, magazine d'Alain Jaubert; Parti pris (Slimane Zeghidour, écrivain); Ma légion, de Martin Ledinsky et Csaba Kardos (2º partie). 1.05 Musique: 22.15 Série: Hongkong connection.

23.10 Série : Le prisonnier.

0.00 Six minutes d'informations.

na managarahan

0.05 Magazine : Dazibao. 0.10 Magazine : Jazz 6. Présenté par Philippe Adler.

#### 2.00 Rediffusions. LA SEPT

0.00 Cinéma d'animation.

21.00 Cinéma : Trafic. 

■■
Film français de Jacques l'au (1970). 22.35 Court métrage : M. Fantomas. D'Ernst Moerman. 23.00 Documentaire : Live.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Le grand débat. Jusqu'où peut aller la médecine? (2- partie).

21.30 Dramatique, L'affaire Danton. De Stanislawa Przybyszewska. 22.40 La radio dans les yeux.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné la 23 février au Théâtre des Champs-Elysées): An idyll for the Misbegotten, de Crumb; Voyants, de Kolb; Over the pavements, All roads lead to the Over the pavements, All roads lead to time center, Slow and fast rondo rapid transit, d'ives; in sleep in thunder, de Carter, par l'Orchestre philiharmonique de Radio-France, dir.: Joel Revzen; sol.: Jon Garmson, ténor, Alain Marion, filte, Jay Gottlieb, piano.

23.07 Poussières d'étoiles. Renseignements

sur Apollon. Griselda, opéra en trois actes, de Scarlatti, par les Solistes de Hanovre, dir.: Bruno Maderna

## Mardi 26 février

| - | 18.00 | Canaille peluche.<br>Captain N ; The Dick Tracy show. |
|---|-------|-------------------------------------------------------|
| - |       | Captain N; The Dick Tracy show                        |

| - | 10.00 | Captain N; The Dick Tracy show.                      |   |
|---|-------|------------------------------------------------------|---|
|   |       | En clair jusqu'à 20.30                               | _ |
|   | 18.30 | Dessins animés : Ça cartoon.                         |   |
|   | 18.50 | Top 50.                                              |   |
|   |       | Présenté par Marc Toesca.                            |   |
|   | 19.20 | Magazine :                                           |   |
|   |       | Nulle part ailleurs.<br>Présenté par Philippe Gildas |   |
|   | ·     | Présenté par Philippe Gildas                         |   |

est une grande aventure. s Film américain de Blake Edwards (1988). 22.05 Flash d'informations.

et Antoine de Caus

Film français de Philippe de Broca (1982). Avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret, 22.10 Cînéma : Haute sécurité. ■ 22.50 Magazine : Ciel, mon mardi! Film américain de John Flynn (1989) (v.o.). 23.55 Cinéma : 0.45 Au trot. 0.50 Journal, Météo et Bourse.

Critters 2.  $\square$ Film américain de Mick Garris (1987).

## LA 5

Les enquêtes
du commissaire Maigret.
Monsieur Gallet décédé, de Georges Ferraro, avec Jean Richard, Philippe Nahon.
16.05 Feuilleton : Félicien Grevèche 14.25 Série : Le renard. 15.30 Tiercé à Auteuil. 15.50 Série : Bergerac. 16.45 Dessins animés. 18.40 Série : K 2000. 19.30 Spécial Golfe.

20.00 Journal. 20.33 Drôles d'histoires. 20.45 Cinéma : Conan le barbare. 17.50 Magazine : Giga.
Sauvés par le gong ; Zorro ; Reportages.
19.00 Série : Mac Gyver.
20.00 Journal et Météo. Film américain de John Milius (1985).

22.55 Ciné Cinq. 23.00 Cinéma : Sexy dancing. 

Film italien de Jos d'Amato. 0.35 Journal de minuit.

M 6

## 15.40 Variétés : Bleu, blanc, clip.

16.40 Série : Vegas. 17.30 Hit hit hit hourra! 17.35 Jeu : Zygomusic. 18.05 Série : Supercopter. 19.00 Série : La petite maison dans la prairie. 19.54 Six minutes d'informations.

20.00 Série : Madame est servie. 20.35 Téléfilm : Le désert blanc. De Michael Scott. 22.15 Série : Brigade de nuit.

23.10 Magazine : Vénus. 23.40 Six minutes d'informations. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, le journel de la région. 23.45 Magazine: Dazibao.

LA SEPT 16.45 Cinéma d'animation : Images.

23.50 Musique : Boulevard rock'and hard.

2.00 Rediffusions.

16.55 éléfilm : Sorrow acre. Da Morten Henriksen. 18.00 Moyen métrage: Le coupeur d'eau.

18.25 Magazine: Dynamo (Spécial rencon-

18.50 Documentaire : Musiques noires (2). De Claude Fléouter.

19.40 Danse : La lampe.

19.55 Chronique: Le dessous des cartes. 20.00 Documentaire:

Le tourisme cannibale. De Dennis O'Rourke. 21.05 Magazine: Mégamix.

22.00 Magazine : Dynamo (Le vin). 22.30 Téléfilm : Le lutteur. De Matti lias.

## FRANCE-CULTURE

:. ..

200

. . .

.t '-

4.5

 $z \ll z_{\rm sec}$ 

. .

5....

. . .

±5 124

- - .

:-- . . .

٠.

-

. . .

.. .

.. . .

و تا تاني -a- .

4=-

ŽZ±± •

: <del>-</del>

2.57

12-

20.30 Archipei science. Le bestiaire de notre intestin. 21.30 Grand angle.

Ces peurs qui nous dérangent... réalités et phantasmes (rediff.).

22.40 Les nuits magnétiques. Kiga l'Indienne, ou la compagne de Gasiorowski.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30Concert (en direct de Lille): Variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre op. 33, de Tchaikovski; Concerto pour violoncelle et orchestre, de Linea: Compension as 4 an mi hémol majeur. Ligeti : Symphonia nº 4 en mi bámol majeur, de Bruckner, par l'Orchestre national de Lille, dir.: Gaetano Delogu; sol.: Miklos Perenyi, violoncelle 23.07Poussières d'étoiles.

> Du lundi au vendredi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Uno émission de GILBERT DENOYAN avec ANNICK COJEAN et la collaboration du «Monde».

> > Mary of the Control

Audience TV du 24 février 1991 Se Monde SDERESNIELSEN

| HUP A RIGID | SVENDE LIEUN CHOCK                      | . pont – 20     | ~ ooo loyas     |              | •          |              |                |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| RAIRE       | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF 1            | A 2             | FR 3         | CANAL +    | LA 5         | М 6            |
| h 22        | 50,2                                    | 7/7<br>19,3     | Stade 2<br>8,6  | 19-20<br>9,9 | Jonathan   | Enfer devor  | Routes paradis |
| 9 h 45      | 57,3                                    | 717<br>22,0·    | Maguy<br>17,1   | 19-20<br>8,1 | Ca cartoon | Enlin devour | nu puy         |
| h 16        | 58.4                                    | Journal<br>27.7 | Journal<br>15.4 | Mitterrand   | çà cartoon |              | M~ asi servic  |

| HORAIRE | REGARDÉ LA TV<br>(en %) | TF 1                | A 2                | FR 3              | CANAL +            | LA 5           | <br>  M 6      |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 19 h 22 | 50,2                    | 7/7<br>19,3         | Stade 2<br>8,6     | 19-20<br>9,9      | Jonathan           | Enfer devor    | Routes paradic |
| 19 h 45 | 57,3                    | 717<br>22,0-        | Maguy<br>17.1      | 19-20<br>8,1      | Ca cartoon         | Enlin devour   | <del></del>    |
| 20 h 16 | 58,4                    | Journal<br>27,7     | Journal<br>15,4    | Mitterrand<br>5.9 | çà cartoon<br>5,0  | Journal<br>5,2 | Mr- esi servic |
| 20 h 55 | 69,1                    | La zizania<br>29,1  | Le gorille<br>15,4 | Vandtés<br>9,9    | Colors<br>3.9      | Fiévro.,       | Drango<br>5.0  |
| 22 h 8  | 59,1                    | La zizanie<br>21,5  | Le gorille<br>12,7 | Le divan          | Colors<br>4,4      | Fièvro         | Django<br>7.6  |
| 22 h 44 | 44,7                    | Fous Bassan<br>24,3 | L'œi<br>3,8        | Dr Mabuse<br>4,3  | Equipe dim.<br>1.6 | Frèvre.        | Délonse .      |



Condom, la grande aventure

# ÉCONOMIE

BILLET

## La Pologne et les faveurs du FMI

Les dirigeants polonais ont de quoi être satisfaits. Deux jours après l'octroi d'un prêt de 1,8 milliard de dollars du FMI à la Hongrie, ils viennent de signer avec les responsables du Fonds un accord de principe leur ouvrant une ligne de crédit de 2 milliards de dollars, utilisable au cours des trois prochaines années. Ainsi, le gouvernement de M. Jan Krzysztof Bielecki, à peine plus d'un mois après sa constitution, recoit non seulement de précieux concours financiers, mais surtout un véritable satisfecit international.

L'accord avec le FMI intervient pourtant alors que le taux d'inflation retrouve des pourcentages dangereusement élevés (plus de 10 % par mois), que le budget table sur des recettes issues de privatisations dont on ne sait si elles pourront être réalisées, et que les salaires commenent à déraper véritablement.

2 scandale

Control distance of the control of t

A COMME

3 7 145 FF.

Step of

Sec. 13 magan

11112

11 mm mg mg =

17.50

11.00mm21

1.00

179938

ECHEG

100

1000

متنوا لازمن -

نځ الکښايين نځ الکښايين

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A ART SEE

200

, - - - - - a im

ASSESSED AND A SECOND

1.03 1.02 1.7

3 77

Clairement, le € plan Balcerowicz », du nom du ministre des finances qui a survécu au gouvernement Mazowiecki, plaît au FMI et à la communauté financière internationale. La Pologne est le seul pays de l'Est ayant adopté un mode de transition vers le marché aussi radical, créant en quelques mois à paine de véritables conditions de concurrence, au prix d'une chute importante du niveau de vie. Il n'est pas inhabituel d'entendre le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus, vanter le courage et l'efficacité avec lesquels les Poionais se sont lancés dans une douloureuse réforme économique.

Mais la Pologne - et l'Europe de l'Est en général - fait aussi un peu peur à l'Occident. Les tensions sociales, fortes depuis l'écroulement des régimes communistes, deviennent aujourd'hui inquiétantes. La grève des chauffeurs de taxi en octobre dernier à Budapest, celle des travailleurs agricoles des fermes d'Etat polonaises aujourd'hui signalent des risques de dérapage importants. dans ces pays où la démocratie est encore très fragile. On voit bien que les dirigeants polonais ou hongrois ont actuellement toutes les cartes en main - y compris celle de leur participation symbolique à la coalition en querre contre l'Irak - pour obtenir des faveurs internationales. Il est à peine surprenant qu'alors que la Pologne a obtenu en janvier la garantie qu'elle bénéficierait d'une réduction d'au moins un tiers de sa dette publique (qui s'élève à 30 milliards de dollars), son gouvernement continue de réclamer une diminution de 80 % au moins.

#### PÉTROLE ↓ Prix du baril de pétrole brut (en dollars)

22 Etc. y pr weige ben tabbour

WT! (West Texas
Intermediate), i NewYork i la clituse \_\_\_\_\_\_ 17,91

25 🚉 Breat à Londres à 16,35 - 0,40

Les marchés pétroliers diaient très calmes au lendentain de l'attaque terrestre des forces alliées, les professionnels extimant suffisant l'approvisionnement des pays consommateurs. A New-York, les premières cotations du 25 so situalent autour de 17,7 doillars tutois qu'à Londres, les opérateurs n'exclusient pas de voir les prix tomber sous la barre des 16 doillars. Un analyste britannique sculignait que la demande militaire de pétrole alfait bientôt diminuer, précisant en outre que la destruction des puits kowections poserait seulement un problème à moyen terme.

# La croissance japonaise reste soutenue

La seule divergence notable dans les analyses de l'impact du conflit au Proche-Orient sur réconomie nationale faites par les instituts de recherches économiques japonais se ramène à des spéculations sur quelques dixièmes de point, en plus ou en moins, du rythme de croissance. Sur le fond, tous s'entendent pour penser que, même si elle ralentit, la croissance nippone n'en restera pas moins soutenue cette année.

TOKYO

de notre correspondant

« C'est comme une voiture qui fait du 60 kilomètres/heure et qui passe à 40 : en définitive, elle avance tou-jours, mais à une vitesse réduite, c'est tout. » La formule imagée d'un direc-teur de la Banque de Tokyo résume le sentiment qui prévaut dans les milieux d'affaires japonais. Sur les quarante-huit instituts privés de recherches économiques, trente-deux prévoient pour 1991 une croissance de l'ordre de 3,5 % - le taux le plus élevé des pays de l'OCDE.

Les experts du groupe bancaire Nomura estiment qu'en définitive la contribution financière japonaise à l'effort de guerre dans le Golfe (9 milliards de dollars) aura un impact savorable sur l'économie. Elle devrait en effet stimuler la croissance de 0,1 point. Bien que la demande intérieure risque de légèrement souffrir de la ponction fiscale nécessaire au financement de cette contribution, la demande américaine, entraînant une augmentation des exportations de 0,3 point, qui annulera cet effet

Entre les commentaires alarmistes d'une partie de la presse anglosaxonne, qui annonce une récession sous le triple impact d'un effondrement (encore hypothétique) des prix fonciers suivant ceux de la Bourse, d'un resserrement du crédit, le tout conjugué à la guerre dans le Golfe, et la sérénité, peut-être excessive, des autorités, la situation de l'économie nippone est sans doute à mi-chemin

Il est clair que dans tous les scé-narios (guerre de brève ou de longue

durée), et bien qu'il soit plus dépen-dant du Proche-Orient que ses parte-naires du monde industrialisé, le Japon semble en meilleur position rapor sensole en memeur position que ceux-ci pour tirer son épingle du jeu. D'une part, ses ressources financières lui permettent, le cas échéant, de faire face sans trop de domnage à une éventuelle augmentation du prix du pétrole et, d'autre part, la robustesse de son économie lui assure d'âter en metities perfectable senson. d'être en position confortable pour aborder l'après-guerre.

En bonne santé, l'économie nip-pone n'en présente pas moins des signes d'essoufflement : le taux de croissance de la production indus-trielle ralentit en dépit de la vigueur de la demande interne et des inves-tissements. En progression (+ 14,8 % au cours de l'année fiscale 1990 qui s'achèvera en mars), ceux-ci devraient néanmoins diminuer au cours de la première partie de l'exer-cice fiscal prochain et stagner pendant la seconde, estime l'Agence de planification. Le rythme de progression de la consommation des ménages (qui compte pour 58 % dans le PNB) continue en outre à baisser (même s'il reste soutenu: + 4,6 % sur l'ensemble de l'exercice 1990). Bien que la plupart des insti-tuts de recherches économiques estiment que la guerre aura un effet marginal sur les consommateurs, ces derniers pourraient toutefois devenir plus prudents. Enfin, les tensions inflationnistes persistent, au regard en tout cas de critères japonais (+ 4,2 % en janvier par rapport au même mois en 1990).

#### Augmentation des faillites

Autre signe négatif : les faillites sont en augmentation. Le total des dettes des sociétés qui ont déposé leur bilan était, en février, supérieur de 32 % au montant de janvier et atteignait la somme record de 4,8 milliards de yens, le montant le plus élevé depuis 1964. Ces faillites sont toutefois moins le résultat de revers industriels ou commerciaux que d'opérations spéculatives dans lesquelles s'étaient inconsidérément

La crise du Golfe intervient au moment où l'économie nippone traverse une phase de transition. La chute de 40 % de l'indice boursier, la hausse des taux d'intérêt, la diminu-

ont assombri l'horizon. La principale préoccupation pour le moment, ce sont les difficultés auxquelles est confronté le système financier. Une chute - que certains prévoient, mais qui ne sera pent-être pas aussi impor-tante qu'on le pense – des prix fonciers pourrait porter un coup très dur aux banques et institutions finan-cières, qui ont prêté des milliards de dollars aux spéculateurs immobiliers.

Les conséquences de la guerre du Golfe

La politique monétaire sévèrement restrictive menée par la Banque du Japon, qui a délibérément cherché à calmer le jeu (croissance excessive de la masse monétaire, surchauffe de l'économie et spéculation effrénée), se fait cruellement sentir sur les banques et certaines entreprises, prises au collet par ce resserrement du cré-

La Banque centrale ne semble pas vouloir démordre de sa politique : lundi 18 février, elle précisait que la masse monétaire n'avait augmenté que de 7,3 % en janvier, soit le rythme le plus faible depuis huit ans. Le nouveau président du Keidanren (patronat), M. Hiraiwa, a déclaré qu'il approuvait cette restriction du crédit, même si elle était douloureuse, car les risques d'inflation étaient importants. Indépendamment des autres facteurs de hausse des prix, la situation du marché du travail (manque de main-d'œuvre) constitue une pression favorable aux augmentations de salaires.

Le durcissement de l'encadrement du crédit et la hausse des taux d'intérêt ont permis d'amorcer une la question est de savoir si les autori-

tion des profits des entreprises et la tés sont à même de contrôler le pro-contraction des marchés extérieurs cessus en évitant un dérapage qui pourrait être catastrophique. De manière surprenante, vue de l'étran ger du moins, l'augmentation du prix du pétrole n'est que rarement mentionnée parmi les menaces qui planent sur l'économie nippone.

Compte tenu de ces tensions, certains économistes évoquent la possibilité d'une «crise de mars», dernier mois de l'année fiscale. La plupart estiment en revanche que si la phase de transition que traverse l'économie japonaise est délicate, les tendances fondamentales restent saines.

Dans l'immédiat, l'essoufflement de l'appareil productif nippon et le climat d'inquiétude qu'à engendré le brutal dégonflement de la «bulle spéculative», conjugué à la hausse du oyer de l'argent, ont eu surtout pour conséquence un repli des capitaux japonais des Etats-Unis : selon le Bureau fédéral, entre janvier et sep-tembre 1990, les achats de bons du Trésor américains ont été inférieurs de 7,2 milliards de dollars à leurs ventes. Au total, au cours de 1990, le reflux des capitaux nippons s'élèverait à 15 milliards de dollars. D'une manière générale, les achats d'avoirs étrangers par les Japonais ont chuté l'année dernière de 65 %, pour atteindre 39,7 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas en six ans. Compte tenu des déficits des budgets américain et allemand, l'économie mondiale risque dans ces conditions, selon le quotidien économique Nihon Keizai, de souffrir d'un grave manque de capitaux.

PHILIPPE PONS

## Une banque irakienne mise en liquidation provisoire en Grande-Bretagne

La banque irakienne Rafidain, de livres (environ 2 milliards de appartenant à l'Etat irakien, a été placée en «liquidation provisoire» par la Haute Cour britannique, Cette décision a été prise sur la demande de la Banque d'Angleterre, qui a précisé le 22 février qu'il ne s'agissait pas d'une «sanction financière», mais d'une

francs). Certains créanciers étrangers de la banque Rafidain envisageaient en effet de la poursuivre pour obtenir par voie de justice le recouvrement de créances qu'ils ne peuvent obtenir auprès de Bagdad. La Banque d'Anmesure destinée à « protéger les gleterre a considéré que cette procéactifs» de la banque, estimés pour la dure n'annait pas été correcte vis-à-vis branche londonienne à 200 millions des autres créanciers. — (AFP.)

## Le Koweït envisage d'emprunter

Le gouvernement koweitien actuel

Le gouvernement koweitien actuellement en exil pourrait emprunter
sur ses futurs revenus pétroliers pour
financer le coût de la reconstruction.
Dans une interview publiée le
24 février par l'hebdomadaire dominical britannique The Independent
on Sunday, M. Abdullah Al-Gabandi, directeur général du Kuwait
finvestment Authority (KIA), a
déclaré: «Ce que je peux vous confirmer, c'est que les revenus substantiels
tirés du pétrole sont une possibilité en
soi. Une ontion très sérieuse consiste are du pervie sont une presentate en soi. Une option très sérieuse consiste à emprunter sur la base des futurs revenus pétroliers. » En tant que res-ponsable du KIA, M. Gabandi supervise le Kuwaît Investment Office (KIO), organisme basé à Londres et chargé de gérer la tirelire de l'émirat. Depuis le début des hostilités, le 16 janvier, des rumeurs persistantes circulent dans la City d'une « vente du siècle» de la part du KiO, desti-née à financer l'effort de guerre allié et la reconstruction du pays. Les avoirs étrangers du gouvernement en exil sont estimés à 100 milliards de dollars. Les revenus annuels de placements sur la place financière devraient s'élever à 9 milliards de dollars en 1990. La participation du Kowelt à l'effort de guerre allie atteint quelque 20 milliards de dol-lars. Le coût de la reconstruction est estimé à 50 à 100 milliards.

Soucieux de rassurer les marchés financiers, M. Al-Gabandi a démenti que le KIO préparait une vaste vente de ses avoirs : «J'y insiste – et ceci est un message à l'intention des mar-chés et de tout le monde – les Kowei-tiens ne seront pas stupides et ne se débarrasseront pas de tous ces avoirs Nous avons un certain nombre de bons actifs accumulés au cours des ans, qu'il est hors de question d'aban-donner.»

Le patron du KiA a démenti que le gouvernement en exil soit confronté à une crise de trésorerie provoquée par le soutien aux ban-ques et établissements koweïtiens installés à l'étranger : « il n'y a pas eu de drainage de capitaux; si l'on prend comme référence avoirs et endettement, les institutions koweitiennes sont des créditeurs nets à l'égard du monde extérieur. Elles auront peutêtre besoin d'un soutien temporaire; jusqu'au dégel des avoirs.»

MARC ROCHE

## Les attributions de logements HLM

# Discernement ou discrimination raciale ?

Le refus d'attribution d'un logement HLM à une jeune coiffeuse algérienne, porté devant le tribunal de Paris (le Monde du 20 février), relance le débat sur les conditions de l'attribution des logements sociaux. Un travailleur immigré ou un Fran-

çais des DOM-TOM risque-t-il de se voir refuser un logement HLM, uniquement en raison de la couleur de se neau ? Les organismes d'HLM. à côté des règles officielles d'attribution des logements, nombreuses et complexes (1), ont-ils mis en place des règles non écrites destinées à exclure de leur patrimoine ces indéstrables que sont les plus démunis, at spécialement les immigrés et les Français de couleur ? En un mot, les HLM sont-ils racistas?

Sürement pas, si l'on considère les chiffres. La France compte 6,2 % d'étrangers, et 12 % des personnes logées dans les 3,2 millions de logements HLM sont étran-gères. En d'autres termes, les HLM logent un Français sur huit, un étranger sur quatre, un Maghrébin sur deux... Quant aux Français des DOM-TOM, impossible de connaître leur nombre, l'existence de fichiers de ce genre étant en elle-même une manifestation tout à fait illégale de

Pourtant, les HLM ne parviennent pas à loger les plus démunis dans des conditions acceptables. La loi sur le droit au logement (dite « loi Besson »), du 31 mai 1990, la préparation d'un projet de loi sur le droit à la ville (dite « loi Delebarre », du nom du ministre d'Etat, ministre de la ville ou loi anti-phettos), l'existence de quatre cents quartiers dégradés relevent des procédures DSO (développement social des quartiers), les événements naguère des Minguettes et plus récemment de Vaux-en-Velin prouvent qu'attribuer un logement suivant les règles

classiques n'est pas suffisant. Il faut encore renforcer la cohésion sociale, lutter contre la ségrégation, rechercher un rééquilibrage social dans les immeubles HLM déjà transformés en ghettos, et éviter de concentrer dans un grand ensemble e des catégories sociales mal intégrées dans le société française, à raison de leur pauvreté, de leur taux de chômage très élevé, de leur origine ethnique », pour reprendre la formule de M. Roger Quilliot, ancien ministre et président de l'Union nationale des HLM.

il faut de plus éviter que dans des quartiers encore vivables, des attributions inconsidérées ne fassent « basculer » la situation dans la spirale de la dégradation : une famille à problèmes dans une cage d'escalier peut faire fuir les autres locataires vers d'autres lieux, dès qu'ils en ont le possibilité financière.

#### Années de résidence Quand il existe suffisamment de

logements sociaux, dans des endroits suffisamment insérés dans le tissu urbain, le problème ne se pose pratiquement pas. En revenche, dans les villes où le marché du logement est tendu, il y a cinq demandes pour un seul loge-ment, et le choix est inéluctable, faisant quatre exclus. Et c'est la loi du e un pour un » : un logement n'est attribué à un locataire de couleur que si un autre ménage similaire quitte le parc. Rien d'étonnant que dans son rapport sur l'attribution des logements sociaux (le Monde du 17 octobre 1989), M. François Geindre fasse des étrangers et des Français des DOM-TOM, une des grandes catégories d'exclus du logement social, à côté des plus démunis et des salariés précaires.

C'est, disent les responsables des HLM, le « discemement » qui doit présider à l'attribution des logements, mais où cède-t-il la place à la discrimination ?

Car elle existe, la discrimination, et singulièrement dans la région parisienne, ou dans les très grandes agglomérations, les municipalités rejetent les immigrés, soit parce qu'elles en abritent déjà trop, soit perce que, ayant réussi à ne pas en abriter, elles n'en veulent surtout pas . Comment expliquer autrement que parmi la vingtaine de communes qui entourent Lyon, six communes seulement aient des immeubles HLM ? Alors, les municipalités se débrouilient, et trouvent des critères (jamais annoncés clairement) pour que l'on puisse poser sa candidature à un locement social. Par exemple, ce sera le nombre d'années de résidence dans la commune : 5 ans pour un Français métropolitain, 10 ans pour un Fran-

cais d'outre-mer, 15 ans pour un

étranger... Ou encore le fait d'être

employé par une entreprise située

A Paris et dans sa proche ban-

sur la commune...

lieue, le phénomène s'aggrave pour plusieurs raisons. Les loyers du secteur privé sont devenus inabordables, même dans les quartiers les moins cotés, et de nombreux propriétaires donnent comme consigne de ne pas accepter de locataires de couleur ou maghrébins, car « cela fait baisser le standing de l'immeuble ». De jeunes cadres ou intellec-tuels antillais, mailens ou maghrébins, au salaire tout à fait suffisant. en ont fait l'amère expérience. De plus, la disparition des logements de la loi de 48, souvent appelés « secteur social de fait », aux loyers très bas, rejette vers la périphérie et vers un logement social introuvable des familles entières, souvent nombreuses. Ainsi, faute de soupape de sécurité, l'équilibre social et la déconcentration dans les grands ensembles aux portes de Paris semblent-ils des rêves pratique-ment inaccessibles : les logements

candidats étant des immigrés ou des marginaux, qui n'ont aucune possibilité d'affer loger ailleurs. Il y a bien sûr, dans ces populations marginalisées, des problèmes

de modes de vie, d'inadaptation, de refus des contraintes de la société française. Ils sont le fait, souvent, d'un petit pourcentage de trublions, mais qui font école, pour peu que le chômage s'en mêie. Il existe des immeubles HLM comprenant 50 % d'étrangers où tout se passe bien, car ils ont du travail. Certaines cités, en revanche, vivent l'enfer, après la disparition de l'usine qui avait conduit à leur construction, pour loger les travailleurs immigrés qu'on átait allá charcher dans leur propre

#### L'inévitable arbitraire

En l'absence de suffisamment de logements sociaux dans le tissu urbain lui-même, proche du centreville, le logement des étrangers en France relève forcément de l'arbitraire, et quand cet arbitraire inévitable est manié par un raciste, c'est le drame. Car il y a aussi ~ c'est statistiquement obligé - des responsa-bles d'organismes d'HLM dont le comportement est franchement raciste, même s'il n'est jamais revendiqué comme tel, car on a rarament ce triste courage.

Pour en sortir, et pour conduire à une assimilation des populations immigrées, il faut construire, construire encore du logement social, même s'il coûte le plus cher aux finances publiques, même si la ressource qui le finance (le fameux « livret A » des caisses d'épargne) s'amenuise dangereusement . D'ail-leurs, le prochain congrès HLM (à Toulouse, au printemps) se préoccupera de ce besoin spécifique qu'on ne sait pas encore très bien chiffrer. Le temps n'est pius où on se disait que le problème du logement n'était plus quantitatif, mais qualitatif. Mais il faut de plus que la mise en place des équipements indispensables (transports, écoles, commerces, services publics...] précèdent l'entrée des nouveaux locataires si l'on veut éviter les emeurs des années 60.

Ce n'est pas encore suffisant : l'Intégration de populations récentes demande du temps, et c'est un fecteur qu'on ne sait pas maîtriser, car, comme le dit M. Roland Pignol, délégué général de l'Union nationale des HLM. « les itinéraires de l'intégration suivent des étapes variables dans leur nombre et dans leur durée, et il faut reconnaître avec humilité qu'on ne sait rien de leur rythme ». C'est en termes de générations qu'il faut compter. Au début du siècle, on reprochait aux Bretons et aux Belges de venir voier le travail dans la région parisienne ou dans les riches provinces agricoles et il a bien fallu quarante ans pour que les Italiens et les Espagnois chassés par le fascisme s'enracinent. Pour que les sociétés HLM, acculées à l'arbitraire, ne puissent plus être accusées de racisme, même à tort, il va falloir non seulement beaucoup d'argent, mais une volonté politique sans défaillance, sur une longue durée, quelles que soient les majorités au pouvoir.

**JOSÉE DOYÈRE** 

3

(1) L'attribution d'un logement HLM doit tenir compte à la fois, dit la loi, « de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'élognement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins du demandeur » (L. 441-1 du Code de la construction et de reponeum aux vesuus un nermana 4 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, loi du 18 juillet 1985, art. 32). Grosso modo, 30 % des candidats sont proposés par le préfet, 20 % par la collectivité locale et une fraction plus ou moins importante du reste par l'organisme du 1 % loge-ment patronal qui a aidé au financement. C'est l'organisme HLM qui décide.

Le Monor
NCES ET MÉDECINE

Paysans, artisans ou chefs d'entreprise

# Une enquête commanditée par le CNJA révèle la grande diversité des jeunes exploitants

plus. » C'est la conclusion la plus voyante d'une enquête. «Jeunes et agriculteurs en 1990 », qui jette un éclairage nouveau sur la profession. Cette enquête, commanditée par le CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs) a été réalisée par l'École supérieure d'agriculture d'Angers, avec le soutien financier de la DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) et du CNASEA (Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles).

LIMOGES

de notre correspondant

Un échantillon de 821 jeunes agriculteurs (sur les 85 000 de dixhuit à trente-cinq ans que compte aujourd'hui la France) a été sélectionné, dans quatorze départements considérés comme représentatifs de l'ensemble du territoire, des types d'exploitation et des

modes de production. Résultats (encore en cours d'analyse informatique): une extrême diversité, qui rend impossible la définition d'un portrait robot du jeune agriculteur dans la dernière décennie

Entre ceux qui sont restés paysans et pour qui le mode de vie compte autant et plus que les performances productives, les chefs d'entreprise riches de formation théorique et de moyens de production, les « artisans de l'agriculture», qui gèrent au mieux leurs petits moyens, souvent en transformant et en commercialisant eux-mêmes leur production, les diverses situations intermédiaires, c'est un « kalèidoscope » qu'a découvert le « regard prospectif sur les identités et les statures des agriculteurs » que veut être cette

Quelques chiffres parmi beaucoup d'autres: la surface agricole utile moyenne des jeunes agriculteurs est de 62,5 hectares, mais elle varie de 1 à 5; le revenu mensuel moyen est de 5 300 francs, mais les chiffres d'affaires varient dans une fourchette de 1 à 10; l'endette-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**GROUPE** 

**BANQUE LA HENIN** 

**CREDISUEZ** 

PROGRESSION SATISFAISANTE DES RESULTATS

Le Conseil d'Administration de la Banque La Hénin, réuni le 20 février 1991 sous la présidence de

la Banque La Hénin (22.030 millions de francs) a net consolidé est de 122,38 millions de francs,

La part des opérations cour

sements inclus (+2,6%).

contre 90,97 millions en 1989, soit une augmen-

tation de 35%, celle des opérations en capital

s'élevant à 5,67 millions, contre 0,42 million en

.Ce résultat est la conséquence d'une progression

du produit net bancaire (+8%) trois fois plus rapide

que celle des charges d'exploitation, amortis-

Il reflète également une politique prudente de pro-

visionnement des risques puisque la décision a été

prise de provisionner les risques encourus sur les

crédits à moyen et long terme dès le stade du pré-

contentieux, ce qui a conduit à augmenter de 40%

la dotation aux provisions sur risques de l'exercice.

Au total, les fonds propres consolidés (y compris

les titres subordonnés), après distribution de l'exer-

cice, s'élèvent à 1.752 millions de francs, contre

1.185 millions an 31.12.89, en progression de

47,8%. Le Conseil d'Administration a, par ailleurs,

approuvé un programme de renforcement des fonds

propres, mis en place avec la Compagnie de Suez

et Credisuez, visant à permettre à la banque de se

conformer an calendrier d'entrée en vigueur des

normes internationales relatives aux ratios de

A chacun son patrimoine

Monsieur Philippe PONTET a arrêté le bilan et les comptes de l'année 1990.

ACTIVITE: Le volume des crédits distribués par

enregistré, en 1990, une croissance de 57,4% par

rapport à 1989, la part de la production financée par

la banque elle-même (18.836 millions de francs)

L'encours global des crédits s'élève ainsi à

57.380 millions de francs au 31.12.90, en

augmentation de 12% par rapport à 1989, l'encours

porté par la banque (37.646 millions de francs)

Les prêts à moyen et long terme représentent

73,5% du total des encours au 31.12.90, les finan-

La ventilation des encours de crédit au 31.12.90 est

26,5%

- financements à moyen et long terme

11.0%

62,5%

Le volume des dépôts a connu une légère érosion,

l'encours moyen des dépôts diminuant de 4,7%, à

3.222 millions de francs. Toutefois la banque a

maintenu la part des dépôts à vue (40%). L'encours

des SICAV et fonds communs de placement

commercialisés par la banque a pour sa part

RESULTATS: Le bénéfice net consolidé ressort

à 128,05 millions de francs, contre 91,39 millions

en 1989, soit une progression de 40,11%.

des professionnels de la

moyen et long terme des

progressant selon le même rythme.

progressant, quant à lui, de 21.4%.

cements à court terme 26,5%.

la suivante :

financements

construction

spécialisés

particuliers

financements à

progressé de 25%.

ment moyen est de quelque 650 000 francs, mais ce ne sont pas toujours les exploitations les plus performantes qui s'en sortent le mieux : « Dans une conjoncture d'inflation forte, la réalisation de prêts à taux bonifiés était une situation favorable pour les jeunes agriculteurs. Dans le cas d'une inflation inférieure aux taux d'intérét, l'avantage devient inconvénient ».

Inventer des dénominateurs communs

En moyenne, «les jeunes agriculteurs devront rembourser chaque année environ 10 % de leur chiffre d'affaires ». S'en sortent donc mieux les moins endettés: 25 % du total, qui n'ont pas bénéficié de la DJA (Dotation jeunes agriculteurs) et des accès aux prêts bonifiés qu'elle ouvre. Soit, moitié moitié, les trop petits qui n'ont pas les surfaces et la formation nécessaires pour y prétendre, et les « héritiers », qui bénéficient d'entrée d'un outil de production en plein état de marche.

Autres fragments du kaléido-

scope: plus d'une moitié des jeunes agriculteurs ont choisi ce métier pour des raisons « actives » ( « par passion », 38 %; « par choix après avoir exercé une autre activité », 8 %; pour « ne pas être salarié ni vivre en ville », 6,8 %; pour « gagner de l'argent », 3,7 %; pour « vivre au pays », 0,5 %;). Les autres pour des raisons « passives » (« la succession plus ou moins obligée des parents », 31,8 %; « la peur du chômage ailleurs », 3 %; « l'absence de Jormation et de diplôme pour faire autre chose », 8 %). Les

autres « ne savent pas ».

La pratique coopérative est une donnée maintenant largement intégrée: 72 % des jeunes sont, à un niveau on à un autre, insérés et actifs dans des structures collectives; 39 % des jeunes interrogés « se retrouvent dans la FNSEA », 36 % dans le CNJA, 6,3 % dans la Confédération paysanne (de sensibilité socialiste), 1,6 % dans le MODEF (proche du parti commu-

niste).

75,2 % travaillent encore, selon des formules diverses, avec leurs parents. 58 % vivent d'ailleurs en cohabitation avec eux. 43 % ont un conjoint (il s'agit dans la quasi-to-talité des cas de l'épouse) qui travaille à l'extérieur de l'exploitation . 44,6 % seulement prennent plus de quatre jours de vacances par an. Plus le niveau de formation est élevé, plus l'indépendance dans le travaille et le choix des vacances

Quant aux loisirs, le sport est la pratique principale (38,2 %). La télévision est plus regardée (70,4 % « tous les jours ») que dans la moyenne nationale de la même tranche d'âge (60 %); 37 % ont des lectures autres que professionnelles et agricoles; avec de curieuses variations selon les productions. Les polyculteurs sont moins téléspectateurs que la moyenne nationale (52,2 %) et sont plus lecteurs (39 %); les plus accrochés au petit écran sont les éleveurs (plus de

Le CNJA, dit son président M. Philippe Mangin, n'a pas commandité cette étude par simple curiosité. Il s'agit pour son organisation, à une période où la tendance à la désyndicalisation est générale, de mieux connaître son terrain, et d'ajuster la réflexion en conséquence: « Nous devons être capables de prendre en compte la diversité des réalités et des situations, et en même temps d'inventer des dénominateurs communs. »

GEORGES CHATAIN

EN BREF

□ Fiat: 35 000 ouvriers en chômage technique en mars. – Pour réduire sa production de 20 000 unités et dégarnir ainsi ses parkings de stockage, le constructeur automobile turinois Fiat a annoncé samedi 23 février la mise en chômage technique de 35 000 ouvriers pendant une semaine au mois de mars prochain. Une mesure analogue en février avait concerné 65 000 ouvriers, avec une réduction de la production de 40 000 voitures. Le groupe turinois, qui emploie 133 654 salariés dans sa branche automobile, a précisé que les mises en chômage technique pourraient se prolonger au cours des mois suivants en cas d'anémie prolongée de la conjonoture automobile.

c 1,14 milliard de Chinois. — La Chine comptait 1,143 milliard d'habitants à la fin de décembre 1990, a annoncé vendredi 22 février le Bureau d'Etat des statistiques. Le pays le plus peuplé du monde a gagné 16,3 millions d'habitants au cours de l'année 1990 et environ 10 millions depuis le dernier recensement, réalisé au début de juillet 1990.

Le taux d'accroissement naturel de

la population, de 1,4 % par an, inférieur à celui de l'ensemble des pays d'Asie, est encore jugé trop élevé par les autorités du pays, qui veulent stabiliser la population le plus vite possible.

CONSTRUCTION NAVALE

Pendant plus de dix ans

## Sept chantiers danois auraient constitué des ententes illicites

COPENHAGUE

Trois membres du gouvernement, les ministres de l'industrie, des transports et de la défense, ont demandé à la police d'engager une enquête minutiense concernant un dossier « d'ententes illicites » qui, si certains indices se confirment, pourraient déboucher sur un scandale retentissant.

Le 20 décembre dernier, un article publié par un quotidien régional du Jutland, le Vendsyssel Tidende, révélait que, durant deux, voire trois décennies, sept chantiers navals danois avaient été de connivence pour se répartir – par un arrangement secret – tous les travaux d'entretien et de réparation des navires dépendant du secteur public, et pour fixer, au niveau le plus élevé possible bien entendu, les prix de leurs services. Au détriment du Trésot.

Aussitôt, le conseil de la concurrence se hâtait de procéder à un ensemble d'investigations, qui allaient étayer ces informations initiales. Après quoi, il rédigeait un rapport, remis à la mi-février aux trois ministres concernés.

L'enquête policière dira s'il faut engager contre les coupables des poursuites devant les tribunaux pour une aussi longue liste de violations de la législation danoise et des règlements communautaires. De tels délits sont passibles de un à huit ans de prison.

A la suite d'un mouvement de restructuration opéré durant la décennie 80, les sept chantiers incriminés se sont réduits à quatre. En attendant, le ministre de la justice alerté a, de son côté, décidé d'entamer une enquête parallèle concernant le contenu des appels d'offres pour la construction des bâtiments confiés à ces sept chantiers, qui pourraient aussi, dans ce domaine, avoir des choses à se reprocher.

Le plus piquant de cette histoire est que, depuis des années, les responsables des chantiers danois n'ont cessé de se plaindre de « la concurrence déloyale » que leur font une série de pays européens qui persistent à subventionner leurs propres chantiers navals, alors qu'eux ne bénéficient pas, officiellement, d'une pareille favente.

CAMILLE OLSEN

# M. Rocard veut favoriser le développement de l'économie sociale

Afin de marquer le dixième anniversaire de la création de la délégation à l'économie sociale. M. Michel Rocard, premier ministre, a rappelé, par voie de circulaire aux membres de son gouvernement, tout l'intérêt qu'il portait à ce secteur économique. Le texte, qui a été publié le 17 février au Journal officiel, demande à chacun de s'assurer que les textes élaborés par son département ministériel prennent en considération la « situation particulière » de ces entreprises et « respectent leur identité». La circulaire précise en outre que le gouvernement présentera, en 1991, deux projets de loi pour favoriser le développement.

Le premier visera à faciliter l'exercice de responsabilités associatives par des bénévoles. Le second permettra aux coopératives de renforcer leurs fonds propres, notamment par l'apport de capitaux extérieurs.

#### M. Marc Solery directeur du cabinet de M. Georges Sarre

Marc Solery, conseiller de chambre régionale des comptes, est nommé directeur de cabinet de M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, en remplacement de M. Raphaëi Bartolt, sous-préfet, qui rejoint la direction des collectivités locales du ministère de l'intérieur.

[Né le 22 juillet 1951, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), M. Marc Solery est ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1984). Il a été magistrat à la chambre régionale des comptes d'Île-de-France (1984-1989), avant d'être nommé sous-directeur au ministère des affaires étrangères, à la direction de coopération scientifique et technique (1989-1991.)

O Nouveau préavis de grève des marias des thoniers français. — Les marias de trente-cinq thoniers transo-céaniques français, en grève depuis le 18 février pour des revendications salariales, ont renouvelé dimanche 24 février leur préavis. Les négociations entre les syndicats et les armateurs ont été suspendues samedi soir « pour concertation », a précisé M. Jean-Marc Barrey, représentant de la CFDT, majoritaire parmi les équipages des thoniers industriels.

Eivres anciens sur les

#### PROVINCES DE FRANCE

2 catalogues par an

librairie GUÉNÉGAUD

10 rue de l'Odéon

75006 Paris

76: 43-26-07-91

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# Information SICAV

solvabilité.

#### UNIFRANCE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNIFRANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 10 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.



# Information SICAV

#### UNI-FONCIER Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNI-FONCIER sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 9 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.

SEGESPAR TITRES GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

# Information SICAV

: - :

-A--- v 121

#### EPARGNE-UNIE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV EPARGNE-UNIE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 14 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990 et de fixer le montant du dividende à distribuer.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habinuelle du Crédit Agricole.



لكذا عن ألاصل

••• Le Monde • Mardi 26 février 1991 21

Le Monde

# CHAMPS ECONOMIQUES

# **Emploi : le retard français**

Pendant et après les chocs pétroliers, la France a toujours été la dernière à s'adapter. L'histoire va-t-elle se répéter et le chômage augmenter?

ONDAMNÉE à supporter les conséquences de la guerre du Golfe, et de la récession rampante qui la précédait déjà, la France est-elle bien armée pour sauvegarder son outil économique et pour main-tenir ses emplois? En d'autres ternes, est-elle en meilleure posture, cette fois, que lors des deux chocs

Embarrassante et lancinante, la question hante les cabinets ministé-nels et nombre de responsables. Offiniels et nombre de responsables. Offi-ciellement, gouvernement et patronat appellent au sang-froid, pour préve-nir une panique a moutonnière » des chefs d'entreprise, comme disent François Périgot, président du CNPF et Jean-Louis Giral, président de la commission sociale, aussi bien que Michel Rocard Pierre Régionage et Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et Jean-Pierre Soisson. Mais en coulisses, on ne cache pas ses craintes. Pour les plus pessimistes, qui peuvent s'appuyer sur les travaux du groupe «anticrise» du commissariat au Plan, l'avenir est lourd de menaces et la situation structurelle-

Deux diagnostics sont formulés qui penvent, d'ailleurs, se cumuler. Un «vieux» gestionnaire de la poli-tique de l'emploi, endurci par quinze ans de pratique, souligne que « mal-gre trois années de croissance et la création d'emplois, nous n'avons pas été capables de diminuer le chômage de façon significative... Nous allons maintenant encaisser l'arrivée de noureaux demandeurs d'emploi, qui vont s'ajouter au stock existant ». Mais un haut fonctionnaire, d'ordinaire pla-cide, ajoute : « Nous avons èté en retard au début de la crise en 1974 ; nous avons été les derniers à en sortir, dans les années 80. Nous nous sommes modernisés mais, sans doute, sommes modernises mais, sans aoute, pas assez. Je crains que nos difficultés soient d'ordre sociologique et que nous ayons toujours un temps de réponse et d'adaptation trop long. » La France souffrirait d'un mal plus grave encore que la fatalité euro-péenne – communautaire plutôt – du chômage, souvent évoquée.

#### < Moins vite et plus mai »

L'examen du passé, des faits comme des premières réactions que l'on enregistre aujourd'hui, sous

française paraît à peine résister à la fascination de la spirale déclinante. Mue par un vieil atavisme, elle a retrouve ses habitudes, des réfiexes d'ankylose et de repliement, tels qu'elle les a toujours affectionnés. Comme si des pesanteurs étaient encore à l'œuvre qui donneralent raison à M. Philippe d'Iribarne, auteur d'un livre intitulé le Chômage paradoxal (1), dans lequel il démontre le lien entre notre niveau de chômage élevé et nos blocages socio-culturels.

Poids de l'histoire? Dans son rap-

Poids de l'histoire? Dans son rappel du passé, le groupe « anticrise» souligne que, en 1974 et 1979, la France « a réagi moins vite et plus mal que ses partenaires». « Faute d'avoir procédé aux ajustements d'avoir procédé aux ajustements necessaires après le premier choc pétrolier», elle a, aucun redressement significatif ne se produisant, « abordé le second en état de faiblesse». Le coût final, en emploi et en pouvoir d'achat, aura été « plus élevé » que partout ailleurs. A l'inverse, observe-t-il, « il est frappant de voir (...) comment des pays comme la RFA et le Japon ont su profiter des chocs pétroliers pour moderniser leur appareil productif et améliarer leur position compétitive». Ce que corrobore le souvenir de M. Dominique Balmary, délégué à l'emploi : « Nos dégralssages, nous les avons commencés cinq

#### Un décalage accentué

Regardées aujourd'hui, les statistiques anciennes disent la même chose. En 1974-1975, la France reste incrédule et maintient un taux de croissance plus élevé que ses rivaux. De 1976 à 1979, elle enregistre un regain plus faible que les antres. De 1980 à 1982, elle réagit à contretemps, profitant d'une petite relance, quand les pays étrangers marquent à nouveau le pas. Ensuite, le décalage se poursuit. Pendant les phases de 1983-1985 et de 1986-1987, la progression française est plus modeste que la reprise occidentale et ce n'est qu'en 1988-1989 qu'elle rejoint enfin le peloton, au moment où l'embellie se termine.



le peloton, au monage se termine.

Ailleurs, les évolutions ont été différentes, sur le modèle heurté des Etats-Unis, capables de s'arrêter instantanément et de repartir vigoureus sement, appliqué sans états d'âme en Grande-Bretagne, et dans une moin-Bretagne, et dans une moin-Bretagne et la RFA avaient déjà dépassé leurs sommets respectifs et la décrue s'amorçait, plus ou moins constitues. forme de plans de suppressions d'effectifs, ne donne pas tort à ces pythies. Tandis que la RFA et le Japon donnent l'impression de se préparer – de se mobiliser – en vue de l'après-guerre pour en sortir grandis, de la même façon qu'après les deux chocs pétroliers, l'économic sement, applique sans etats d'ame en cette époque, l'Amérique, la Grandé-Bretagne, et dans une moins dépassé leurs sommets respectifs et la product de l'après-guerre pour en sortir grandis, de la même façon qu'après les deux chocs pétroliers, l'économic sement, applique sans etats d'ame en cette époque, l'Amérique, la Grandé-Bretagne, et dans une moins dépassé leurs sommets respectifs et la product depassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la RFA cette demaitre dépassé leurs sommets respectifs et la product de l'après les dépassé leurs sommet respectifs et la product de l'après les dépassé leurs sommet respectifs et la product de l'après les dépassé leurs sommet respectifs et la product de l'après les dépassé leurs sommet respectifs et la

depuis trois ou quatre ans aux Etats-Unis. Surtout, l'ampieur de la reprise est sans commune mesure. Les 800 000 postes supplémentaires en trois ans, dont se vante M. Rocard, ne sont rien en proportion des gains obtenus dans d'autres pays. D'autant que les inscrits à l'ANPE n'ont diminué que de 100 000, au mieux, pen-

La présence d'un chômage de longne durée est une particularité euro-péenne, principalement au sud, mais la France en est une des victimes les plus notables, la relance n'ayant pas permis de rogner le noyau dur des demandeurs d'emploi, délaissés au

profit des nouveaux arrivants sur le marché du travail. En revanche, les nations affichant un faible taux de chômage (Etats-Unis, Suède, Canada) sont également celles qui s'ajustent rapidement à la situation : s'ajustent rapidement à la situation : elles ont des taux d'entrée en chômage très élevés mais, plus encore, de très forts taux de sortie. Ce qui explique en partie que, dans la conjoncture actuelle, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne perdent des emplois et voient leur chômage augmenter tandis que la France a attendu septembre 1990 pour enregistrer, avec retard, les premiers effets régatifs du ralentissement économique.

nomique. Deuxième trait spécifiquement français: le ralentissement des gains de productivité, affirme la revue de l'OFCE (Observatoire français des l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques, n° 35, janvier 1991), a été « le phénomène majeur des quinze demières années » en réponse à la baisse de la croissance, qui permettait de sauver de l'emploi. Aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et au Japon, les gains de productivité ont été réduits dans des proportions identiques à celle de l'activité, notent les experts. Or, là sussi, la France se singularise, aux côtés de l'Italie. De 1985 à 1989, la productivité s'y est accrue de 2,4 % et l'emploi, de ce fait, n'a pu croître que de 0,6 %.

#### du compromis social

En fait, deux types de méthodes ont été utilisés à l'étranger, que l'on ne retrouve que partiellement en France, laquelle, écrit le groupe «anticrise», «a en quelque sorte cumulé les handicaps». D'une part, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la flexibilité dans les entreprises, sans négociation sociale, qui permet de s'adapter immédiatement, à la hausse comme à la baisse : au moins à court terme, l'efficacité de moins à court terme, l'efficacité de cet alignement est incontestable. D'autre part, la technique employée par la RFA et le Japon qui, sortis vainqueurs de la confrontation pas-sée, sont manifestement bien placés pour confirmer leur succès demain.

Leur secret? « Les performances d'une économie sont d'abord fonction de la qualité de ses modes de réguladocument du Plan. Citant en exemple ces deux pays, « và la negociation sociale est riche et diversifiée », il en déduit qu'ils « semblent les mieux places pour conduire souplement les adaptations rendues nécessaires par un choc externe». Ils disposent de ces promis social», « les engagements réciproques» et « la capacité d'inno-vation».

Si « la crise est révélatrice des points faibles et des points forts d'une société et d'une économie », si « c'est à l'occasion des chocs que se creusent les écarts entre pays comparables », toute la question est maintenant de savoir si la modernisation entreprise en France et les changements sociaux intervenus ces dernières années seront suffisants pour lui permettre de jouer sa chance. L'analyse des premiers actes rendus nécessaires par les événements surgis depuis l'été, tout comme la réapparition des pesanteurs nationales, un moment gommées par la croissance, ramène au doute. L'Hexagone a-t-il vraiment

ter. Les embauches, notamment de cadres, ont brutalement chuté à l'automne. La création d'emplois se ralentit. Nombre d'entreprises, sai-sies par la peur de la rechute, ont gelé toute décision stratégique, blo-qué les investissements, et les moins solide ont commence à programmer des suppressions d'effectifs. Ici ou la, on redécouvre la solution malsaine des départs en préretraite dont on ne voulait plus. Bref, on adopte un pro-fil bas, on renoue avec ses vieilles habitudes, plutôt que d'anticiper, comme les Japonais et les Alle-

Au passage, de bonnes résolutions gestion prévisionnelle des emplois et la modernisation négociée subissent l'épreuve du feu. Les accords signés chez Thomson, au Crédit mutuel ou chez Rhône-Poulenc risquent d'être mal compris s'ils cohabitent avec des plans sociaux, alors que l'on devrait redoubler d'efforts pour populations ces procédures. Dans l'adversité, une politique sociale ouverte, intelligente, devient un gage de succès.

préoccupantes. Avec une croissance ramenée à 2 ou 2,5 %, l'économie française ne devrait créer que 100 000 emplois supplémentaires en 1991 quand 150 000 nouveaux actifs se présenteront sur le marché du travail. Autant dire que le chômage va

ALAIN LEBAUBE

Le Chômage paradoxal, de Philippe d'Iribarne. Editions PUF, collection « L'éco-nomie en liberté».

# L'Irak est-il pauvre?

Des erreurs économiques, huit ans de guerre et des paris fous ont rendu exsangue un pays bien doté

UERRE de pauvre contre les riches? Révolte d'un pays arabe démuni contre l'opulence provocatrice de ses voisins du Golfe ? En plaçant d'emblée le conflit sur le terrain de l'injustice et de l'inégalité londamentale des peuples, Saddam Hussein a fait mouche, non seule-ment auprès des Palestiniers mais aussi des masses arabes défavorisées. «Le président irakien a voulu s'appro-prier le destin de tous les déshérités de la région» et son discours « touche le cœur du malaise arabe », note M= Bassma Kodmani-Darwish, maître de recherche à l'Institut français des relations internationales (IFRI) (i).

Pauvre, l'Irak? Non, mais certaine-ment exsangue. Ruiné par huit ans d'une guerre inutile, endetté jus-qu'aux yeux, le pays, à la veille du 2 août, était bel et bien acculé à une quasi-faillite. La rechute des prix du pétrole, largement orchestrée par le Koweit, la baisse des cours du dollar, encouragée, elle, par les autorités monétaires américaines, grevaient lourdement ses recettes. Cela au moment même où ses créanciers occi-dentaux - France, Grande-Bretagne

qu'il doublait ser réserves et ses capa-cités d'exportation de pétrole, et pre-nait par la même la maîtrise des prix du brut; celui de la dette, au moins pour la part due aux « frères de sang arabes », et même celui lancinant de l'encerclement, puisque, en gobant le petit Etat rentier, l'Irak récupérait enfin un débouché sur le Golfe. L'origine de la crise est donc bien liée, au moins en partie, à des motifs économiques. L'Irak, ruiné, se comportait comme un désespéré poussé par le besoin à s'approprier par la force les

Mais est-on pauvre lorsqu'on dispose, sur un territoire presque grand comme l'Espagne, et pour une population deux fois moindre, des secondes réserves pétrolières du monde, et d'une «rente» annuelle de 12 à 15 milliards de dollars? « L'Irak est sans doute plus pauvre que le Kowell. Mais c'est lui aussi une véritable éponge à pétrole, et ce qu'on appelle un beau pays à revenu internédiaire », assure un responsable français du commerce extérieur. Si on s'en tient aux critères habituels, le Mais est-on pauvre lorsqu'on disdentaux - France, Grande-Bretagne et Italie en tête, - lassés de ses atermoiements, menaçaient de lui couper français du commerce extérieur. Si on les crédits à moins qu'il ne rembourse

ses dettes, ruinant ainsi les espoirs de reconstruction grandiose du chef de l'Etat irakien...

L'invasion du Kowelt, avec un peu de chance, pouvait tout régler d'un coup : son problème de revenus, puisoup : son problème de revenus, puisoup i doublait ses réserves et ses capa-

## des dieux

De fait, l'Irak se classe dans le milieu de l'échelle internationale. Loin derrière les «très riches», comme la France – 16 900 dollars – ou le Koweït, si tentant avec ses 13 600 dollars de revenu par tête. Mais largement au-dessus des vrais «pauvres» comme le Maroc (786 dollars), en l'Egypte (665 dollars). Plus précisément, le pays se situe dans la moyenne haute, juste après le Portugal et la Corée du Sud – 3 900 dollars par tête chacin, – juste devant l'Iran – 3 500 dollars – et le Venezuela, Selon ce critère, ses revenus sont De fait, l'Irak se classe dans le Selon ce critère, ses revenus sont supérieurs de 68 % à ceux de l'Algérie, et inférieurs seulement de 28 % à ceux de l'Arabie saoudite...

Car l'ancienne Mésopotamie est bénie des dieux : le pays bénéficie à la fois du pétrole – quatrième produc-teur mondial, – mais aussi de l'eau, grâce au Tigre et à l'Euphrate, des terres – 8 millions d'hectares cultiva-

Comme le rabachent depuis des années toutes les études économiques qui lui ont été consacrées, l'Irak est donc l'un des pays arabes disposant, et de loin, du plus fort «potentiel» de croissance à moyen et long terme. S'il se retrouve aujourd'hui acculé à la faillite, ce n'est pas par malchance, mais parce que depuis trente ans il a cumulé les erreurs et les handicaps : ceux d'abord d'une gestion étatique trop centralisée, ceux ensuite d'une économie de rente déséquilibrée par l'afflux des pétrodollars, ceux enfin l'afflux des pétrodollars, ceux enfin d'une économie de guerre dévasta-

Lorsque, en 1958, la révolution renverse la monarchie et rompt définiti-vement avec la tutelle britannique, l'Irak est un pays essentiellement agri-cole. Le petrole, exploité par un consortium international, compte a peine plus dans les revenus que les produits agricoles – notamment les dattes, dont il est le premier exporta-teur mondial. L'agriculture finance les deux tiers des importations, et

Sous l'influence du Parti communiste, principale composante de la coalition au pouvoir (avec le Baas et les nassériens), le nouveau régime républicain s'engage dans une industrialisation accélérée qui doit s'articuler sur ces deux secteurs clés de l'économie. En 1958, une première réforme agraire redistribue les terres des communications de la les les des communications de la les de la les de la les de la les des des communications de la les de la des gros propriétaires et en 1961 une loi reprend à l'IPC (Irak Petroleum Company), complètement contrôlée par des groupes étrangers, 99,5 % des permis concédés.

#### Le pelds du secteur public

La planification, le contrôle étroit des importations et la nationalisation en 1964 des grandes industries, des banques et des sociétés d'assurances, sont les principaux instruments de gestion du régime, qui adopte une politique résolument populiste et noue des liens étroits avec Moscou. Les résultats sont pour le moins décevants: la production agricole, désor-ganisée, chute brutalement, le déve-loppement pétrolier est freiné et le taux de croissance du secteur indus-triel n'atteint pas la moitié de l'objec-tif fixé par les planificateurs.

Le coup d'Etat du parti Baas en 1968 ne change pas fondamentale-ment la politique. Priorité reste don-née à l'industrie lourde et au secteur public. En dix ans, la centralisation et la «socialisation» de l'économie sont la «socialisation» de l'économie sont encore aggravées. En 1978, un an avant la nomination de Saddam Hussein comme président, le secteur dit «socialiste» assure 78 % du PIB contre 27 % en 1970, et il emploie 662 000 personnes, dont un cinquième – 151 000 personnes – pour le seul ministère de l'intérieur! A l'époque, estime M. Nirou Effekhari, de l'Institut d'études méditerranéennes, entre un cinquième et un néennes, entre un cinquième et un quart des habitants de l'Irak dépendent directement ou indirectement du gouvernement pour leur gagno-pain...

C'est que la nationalisation complète du secteur pétrolier en 1972 et surtout l'envolée des prix du brut de 1973 à 1980 ont multiplié par vingt les revenus du pays. Mais les inves-tissements, malgré leur importance, se concentrent dans un nombre réduit de grands projets, liés plus ou moins directement aux secteurs pétrolier et militaire. Achetés «clés en main» grâce aux pétrodollars, ils aggravent la dépendance de l'économie vis-à-vis

> **VÉRONIQUE MAURUS** Lire la suite page 23

Situation confuse

les affrontements à Tran

revolution de velos

st tournee

## CHAMPS ECONOMIQUES

# Le retour en Inde des « millionnaires » déchus

Les rapatriés du Golfe ont perdu leur argent, leur passeport et leur avenir, et l'Etat du Kerala une prospérité fragile

EPUIS le début de la guerre du Golfe, 136 000 Indiens ont dû quitter le Koweit, souvent en catastrophe. Parmi eux, quelque 70 000 habil'Inde qui compte déjà plus de 3,2 millions de chômeurs. Le «retour au pays», pour ces candi-dats à l'eldorado, ressemble à un

Les feuilles géantes de bananier font une tonnelle d'ombre à la petite maison de Telma Pereira Des christs en croix aux épines sanguinolentes ornent les murs, symbole du passage des lointains colons portugais dont elle a conservé le nom, et la religion. Le reste de l'histoire de Telma est resté au Koweït. Sa vie, sa richesse», ses souvenirs et son avenir. Son passeport aussi, ce qui l'ennuic bien : si la paix revient, si la route de l'eldorado est de nouveau ouverte. Telma, sans passeport, sans visa, n'aura vraiment plus beaucoup de raisons d'espérer.

Telma, cette petite femme au sourice éclatant, qui fait la fière devant les voisines accourues, était une prolétaire parmi les «millionnaires» du Golfe. Son salaire de femme de ménage s'élevait à 1 300 roupies (1) par mois, logée-nourrie-vêtue. Une misère ou un pactole, c'est selon. A Trivandrum, elle ne pouvait prétendre gagner plus de 500 roupies.

#### Les « cas d'urgence -

Comme tout le monde, Telma a dû en passer par le «racket du Golfe », et accepter les conditions des mafieux qui vendent un «visa» contre une promesse d'emploi, vraie ou fausse. Telma et sa famille avaient un peu d'or, en bijoux. La banque a preté 12 500 roupies, le prix du « visa ». Dans un peu plus de deux ans, si elle ne peut racheter son or, tout sera vendu à l'encan.

Telma, dans sa mésaventure, a presque de la chance.

Davantage en tout cas que Roger Léonse Pereira, Sébastien Gomez, Florent D'Cruz, Floid Jockin. Chacun d'eux a payé 50 000 roupies le billet pour Koweit-Ville, et le droit d'être endetté pour plusieurs années. Tous mentent lorsqu'ils assurent que le préteur sur gages leur a accordé un taux d'usure de moins de 40 %. La réalité est que les taux pratiqués dépassent souvent

Leurs temoignages sont identiques, accablants : « J'ai tout perdu, je ne sais pas quoi faire. » Sébastien Gomez est rentre début octobre, sans un sou en poche. Sa temme et ses deux enfants l'attendaient, anxieux de ne pas avoir reçu d'argent depuis deux mois. Dès le lende-main, le prêteur est venu s'enquérir de la situation de son débiteur. Sébastien n'avait pas le choix : il est allé immédiatement s'enrôler sur une pirogue de pêche, dans l'un des innombrables villages qui parsèment la côte de Malabar. Salaire : 500 roupies par mois. A ce rythme, il lui faudra une décennie pour rembourser sa dette... Sur environ 70 000 travailleurs originaires du Kerala qui ont été obligés de fuir le Koweit, environ 20 000 sont partis dans la précipitation, laissant tout derrière cux, persuadés qu'ils reviendraient

Ils forment ce que les responsables de l'administration appellent pudiquement les «cas d'urgence». Le gouvernement indien a procédé efficacement à leur rapatriement, par un pont aérien. Arrivés à Bombay, ils ont été nourris et hébergés par le gouvernement de l'Etat du Maharashtra. Priés de reprendre le chemin de leurs domiciles respectifs après quelques jours, ils se sont entassés dans des trains et des autobus. Le voyage était gratuit. Pour leur « réinsertion », ils avaient reçu un viatique, dont le montant varie.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Offre publique à trois volets

et émission d'un emprunt obligataire

selon les témoignages, de 100 à 500 roupies. Depuis, la solidarité du gouvernement du Kerala, comme celle du gouvernement central, se fait attendre.

M. E. K. Nayanar, chef-ministre du gouvernement communiste du Kerala, encadré des portraits de Lénine et du mahatma Gandhi, tempète contre « le gouvernement le plus incompétent qu'a connu l'Inde depuis l'indépendance». Depuis plu-sicurs mois, il multiplie les demandes d'aide au gouvernement central. Sa proposition consistait à créer un fonds spécial pour le Golfe, doté de 9 milliards de roupies. Le gouvernement de l'ancien premier ministre, M. V. P. Singh, a fait une réponse prometteuse, mais évasive. Son successeur, M. Chandra Shekhar, ne s'est pas manifesté. Le chef-ministre met donc en cause, pêlemêle, les « discriminations politi-ques » à l'égard du Kerala, et les « intérêts monopolistiques des multinationales», ces dernières étant res-ponsables de la sous-industrialisation de cet Etat d'environ 28 millions d'habitants, allongé comme une immense cocoteraie le long de la mer d'Oman.

#### Le fardeau du chômage

Le Kerala est l'Etat le plus singulier de l'Union indienne, tant ses records sont contradictoires. Depuis trente ans, c'est le laboratoire social des économistes et des sociologues : un taux d'alphabétisation de plus de 75 % (contre 43 % de moyenne nationale), une croissance démographique presque maîtrisée, avec une densité qui dépasse 800 habitants au kilomètre carré, une couverture sociale et sanitaire qui n'a pas d'égale en Inde.

Le revers de la médaille tient en quelques autres chiffres : plus de 3,2 millions de chômeurs, soit 24 % de la population active sans travail. les diplômés représentant plus de la moitié des demandeurs d'emploi! Le Kerala s'enorgueillit d'être le seul Etat à verser une indemnité mensuelle (60 roupies) aux chômeurs recensés. Des limites d'âge et de revenu sont cependant prévues, et il n'est pas sûr que les returnes (ceux qui reviennent) du Golfe puissent en bénéficier.

Leurs enfants ont cependant été admis en priorité dans les écoles (gratuites au Kerala), et un programme est en cours d'élaboration pour convaincre les rapatriés de se lancer dans une activité professionnelle, moyennant l'obtention d'un prêt bancaire : ouverture d'une echoppe, achat d'un taxi (voiture ou rickshaw). Pour le reste, le gouvernement avoue son impuissance financière : « Nous sommes un petit Etat sans ressources, plaide le cheffonds des travailleurs du Koweit représente un manque à gagner d'eniron 4 milliards de rouples.»

Avant la crise, faute de pouvoir absorber dans l'économie kéralaise toute la main-d'œuvre disponible, le gouvernement local ne voyait que des avantages à la multiplication des départs, qui allégeaient d'autant le fardeau du chômage : les Kéralais constituent sans doute près de la moitié des quelque 1,4 million d'Indiens expatriés dans les pays du Golfe. Devenu aéroport international Tristandeurs de la moitié des quelque 1,4 million d'Indiens expatriés dans les pays du Golfe. Devenu aéroport international Tristandeurs de la mainte de la constitue de la nal, Trivandrum proposait au moins sept vols par semaine en direction du Golfe. Suspendues après le 15 janvier, les liaisons aériennes ont repris depuis une dizaine de jours, à destination de Mascate, Dubaï et Abou-Dhabi.

#### Des salaires mirobolants

Le départ est souvent la scule solution: « Dès que l'on a un diplôme, il faut s'exporter ou alors accepter un travail subalterne», soulione Michael Tharakan, sociologue à l'Institut des études de développement de Trivandrum. «Ce n'est pas que nous les encouragions, corrige le ministre du travail, M. Pankajaksnous ne pouvons pas leur en donner. Ils partent, c'est une nécessité. » Les encouragements viennent sous la forme d'une campagne de publicité notamment dans les journaux -proposant des contrats mirifiques « aux pays des mille et une nuits »...

Malgré l'endettement, qui prend parfois des proportions dramati-ques, les salaires perçus par les tra-vailleurs du Golfe apparaissent mirobolants. Plus la formation et l'expérience sont importantes, plus la différence est sensible. Un technicien du bâtiment, un ingénieur ou un médecin expatrié au Koweit multipliait parfois par sept ou huit son salaire indien. Priya et Abby Chandy font partie des vrais « millionnaires» du Golfe, même si, en vacances en Inde au moment du 2 août, ils ont bien peu de chances de récupérer leurs biens : Abby, ingénieur de haut niveau, gagnait 50 000 roupies par mois, et sa femme Priya, cadre dans une société de marketing, recevait un salaire de 30 000 roupies (2). Abby évalue le montant de leurs pertes « entre 1,5 et 2 millions de roupies » : télévision, magnétoscope, frigidaire, mobilier, voiture, arriérés de salaires, compte en banque, chaine hi-fi, etc.

«En Inde, dit-il, je ne pourrai jamais trouver un travail dans mes cordes, y compris à Bombay ou Ban-galore. » Comme beaucoup de travailleurs d'un haut niveau, Abby a la nostalgie de la « belle vie » de la « société ouverte, libre » de Koweit.

Dans certaines localités, les travailleurs indiens vivaient presque en autarcie culturelle : les journaux du Kerala y étaient venous le lendemain même de leur parution à Trivan-drum presque tous les produits de base de l'alimentation étaient disponibles dans les épiceries tenues par des Kéralais, Les pauvres, eux, comme Sébastien, s'entassaient à dix dans une ou deux pièces, pour faire des économies et envoyer plus d'ar-gent à leur famille; au «pays», les épouses ne touchaient bien souvent qu'une infime partie de ces mandats, l'essentiel servant à rembourser les prêteurs d'argent.

Sur la côte de Malabar, la guerre du Golfe manifeste sa présence par l'arrêt des chantiers de construction. Le souci de la plupart des travailleurs immigrés était d'investir dans la pierre, d'acheter de la terre, ou de l'or. De multiples maisons non finies sont visibles dans les bourgades qui s'étendent le long du littoral, de Tri-vandrum à Cochin, L' « argent du Golfe» a provoqué une fausse prospérité au Kerala, l'une des régions de l'Inde où le boom de la consommation a été le plus fort.

Plus dure a été la chute pour les réfugiés du Koweit : d'un seul coup, leur statut social a rétrogradé de plusieurs niveaux. Criblés de dettes, obligés souvent de compter sur la solidarité familiale, se refusant à envisager un retour définitif, ils sont désœuvrés, victimes, comme le dit le ministre du travail, d'une « dépression psychologique et sociale». Le rêve des jeunes filles n'est plus d'épouser un « travailleur du

Certains rapatriés regrettent la hâte avec laquelle ils ont obéi aux consignes de départ de l'ambassade l'Inde à Koweit-Ville. Près de 7 000 Indiens ont refusé de partir. « Ils ont été plus courageux, et ils ont

compris ce qu'ils avaient à perdre ». reconnaît Sébastion. A Trivandrum, l'administration a crée un bureau d'informations pour les familles de ceux qui sont restes au «pays de l'or noir». Plus de deux cents demandes sont enregistrées chaque jour, mais la plupart restent sans réponse. Les returnees, eux, ont la même idée en tête: repartir, le plus vite possible.

de Trivandrum LAURENT ZECCHINI

(I) I franc français vaut environ (2) En Inde, leurs salaires respectifs teraient d'environ 15000 et 7000 respect.

## La «filière»

«NOC», un «Non Objection Certificate», une sorte de passeport pour le départ. Pour cela, il faut trouver un «sponsor», autrement dit un agent de recrutement, une sorte de chasseur de têtes. Ceux-ci travaillent pour des agences d'emploi, elles-mêmes en relation avec les employeurs koweltiens.

Quand les employeurs cherchent de la main-d'œuvre, ils font appel aux agences spécialisées. Comme l'offre est supérieure à la demande, rien n'interdit aux « agents » de faire leur choix. Ce choix se paie. Cher. La commission atteint souvent 50 000 roupies. Pur bénéfice pour l'intermédiaire, puisque, dans la quasitotalité des cas, l'employeur prend le coût du voyage à sa charge.

Une fois l'affaire faite, le NOC est délivré. Mais il peut y avoir des surprises : parfois, le contrat signé au Kerala ne correspond pas à la copie dont dispose l'em-ployeur à Koweit-Ville, Le travail-

Le tout est d'obtenir un leur immigré doit alors attendre plusieurs mois, ou repartir, avec

Le NOC doit être présenté à l'office indien d'immigration, dont le nom exact, Bureau du protecteur des immigrants, est une lointaine survivance de l'époque coloniale. Moyennant une somme de 4 000 roupies, qui représente une sorte de garantie pour l'administration destinés à couvrir d'éventuels frais de rapetriement. le futur travailleur du Golfe recoit l'autorisation de départ.

Avec le premier salaire, intervient la question du ranatriement des fonds. Deux solutions existent : les transferts officiels, de banque à banque, par virement ou mandat. L'autre voie est de faire appel au réseau - illégal de « passeurs » professsionels. C'est le « pipe (tuyau, pipe-line) money s. Beaucoup plus intéressant : plus rapide, plus discret. plus avantageux aussi, puisque le taux de change est nettement

I - OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT PAR ADJUDICATION DES OBLIGATIONS :

 C.N.I. 10,30 % Octobre 1978
 C.N.I. 17,50 % Juillet 1981
 C.N.I. 13,40 % Septembre 1984 C.N.I. 15,60 % Janvier 1983

• CNT 14,00 % Juillet 1980 C.N.T. 14,50 % Août 1983

II - OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE PAR ADJUDICATION DES OBLIGATIONS : • C.N.T. 8,70 % Octobre 1988 • C.N.T. 9,00 % Mai 1989 • C.N.T. 9,00 % Mars 1986

III - OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE DES OBLIGATIONS :

 C.N.T. 10.60 % Juillet 1979 C.N.T. 14,60 % Mars 1980

 C.N.T. 16,00 % Décembre 1981 C.N.T. 13,70 % février 1984

LES ÉCHANGES SE FERONT CONTRE DES OBLIGATIONS NOUVELLES CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMU-NICATIONS MARS 2001 avec ajustement du taux nominal et des conditions en fin de période et versement d'une soulte en titres ou en numéraire.

Parallèlement, une émission de nouvelles obligations CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Mars 2001 sera prise ferme par un groupe d'établissements dirigé par la Société Générale, la Caisse des Dépâts et Consignations et J.P. Morgan & Cie S.A. à hauteur de FF 1,1 milliard pour refinancer les

#### VALIDITÉ DE L'OFFRE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 1991

L'offre de la CAISSE MATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS a clé publiée le 13 tévrier 1991 à la Cate Officielle de la Société des Bourses françaises (Avis n° 91-500) et au BALO du 14 février 1991. Elle a fait l'objet d'une Note d'Information visee par la Commission des Opérations de Bourse (Visa n° 91-041 du 13 février 1991) que chocun pourra obtenir sons frais aux guichets des banques, des bureaux de poste, du Trèsor et des Caisses d'Epargne. Cette Note d'Information donne egalement lautes les modalités d'application des procédures d'adjudication.

BANQUES PRÉSENTATRICES

J.P. MORGAN & CIE S.A.
 CAISSES DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (Centralisateur)

CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Nous finançons l'avenir

le journal mensuel de documentation politique

## après-demain

(non vendu dans les kiosques)

L'ENVIRONNEMENT

Envoyer 40 F (timbres à 2 F ou châ-que) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 76014 Paris, en spécifiant le dossier demandé ou 150 F pour l'abonnement annuel (80 % d'économie), qui donne droit à l'envoi gratuit

Le Monde publicité financière 45-55-91-82, poste 4330

— AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS \_

#### Information SICAV

#### UNIRENTE Assemblée Générale

Les actionnaires de la SICAV UNIRENTE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le ieudi 21 mars 1991, à 15 heures 30, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.

SEGESPAR TITRES GROUPE CREDIT AGRICOLE



## CHAMPS ECONOMIQUES

#### CHRONIQUE

Section 1

La filière

MR.54.9 / 17 / 1

gr.

33 3 6 7

1 1954 C

 $_{j_{1},\ldots,j_{m}}\in \mathcal{L}^{p^{m}}$ 

PAUL FABRA

A question qui intrigue au plus haut point les auteurs du dossier préparé par l'INSEE sur la productivité (Economie et statistique, novembre décembre 1990) touche à un paradoxe avec lequel ils vivent mai depuis quelques années. Jamais peut-être tant d'efforts n'ont été accomplis au nom de la productivité; pourquoi celle-ci montre des résultats apparemment si décevants, par comparaison, en tout cas, avec les très rapides progrès constatés pendant la période s'étendant de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à la rupture > de 1973, dont les effets se feralent donc encore sentir?

Si la question est, pour nos statisticiens, lancinante, c'est qu'elle remue toute une série de contradictions entre d'une part ce qu'on croit savoir de la réalité et de l'autre les méthodes et les postulats sur lesquels reposent (encore) les analyses modernes de la productivité. Ces méthodes et ces hypothèses, les experts de l'INSEE n'en discutent pas directement les fondements. lls ne participent pas à leur remise en question entamée ici et là, notamment par quelques théoriciens de grand renom, tel l'Italien Luigi Pasinetti. Cependant, Jacques Mairesse, qui introduit le débat, rappelle, d'entrée de jeu : « Les déterminants ou facteurs de la production et de la productivité sont nombreux, et ils sont souvent difficiles à appréhender et à analyser. Ils sont notamment encore plus difficiles à définir et è mesurer que la notion de productivité

L'enjeu n'est pas seulement de comprendre. L'usage abusif (on verra pourquoi) de la notion - correspondent bien sûr à un phénomène réel et profond - de substitution du capital au travail n'intéresse pas que les économistes professionnels, faiseurs de modèles. Qui dira l'influence que ce concept battu en brèche par Pasinetti et d'autres continue d'avoir sur les entrepreneurs (à leur insu, le plus souvent) et sur les gouvernements qui encouragent les mesures dites de dégraissage. La métaphore n'est, certes, pas jolie, mais elle traduit bien à sa manière l'abstraite « fonction de production » dont se réclame la doctrine économique dominante. De cette fonction découle l'idée qu'il existe, distinctes l'une de l'autre, d'un côté une productivité, qualifiée de « partielle » pour le coup, du travail, de l'autre côté une productivité (partielle

Une fois n'est pas coutume : des résultats présentés par l'enquête, le plus spectaculaire, je veux dire celui qui parle le plus | considérablement accrues, de machines et

## L'idole productivité

à l'imagination, est aussi celui qui sert de l' plus près - sous queiques grosses réserves, malgré tout - la réalité du phénomène. Les experts de l'INSEE sont arrivés à la conclusion qua, au terme de la période de cent soixante ans aliant de 1830 à 1989, «la production par actif occupé... vaut environ 13 fois ce qu'elle était au début du décollage économique ; la production per heure travaillée est encore plus élavée : 25 fois celle des années 1830».

On se doute bien que la collecte ou la reconstitution, selon le cas, des données n'ont pas été faciles.

Les incertitudes portalent d'abord et surtout aur le numérateur, à savoir la valeur de la production courante, ou plutôt de la grandeur statistique (la « valeur sjoutée ») qui a été choisie pour en tenir lieu. Elles portaient aussi sur le dénominateur. à savoir le nombre des « actifs occupés » et des heures travaillées (il a été admis qu'au cours de la période considérée la durée du travail a diminué de moltié). Tout cela est racontá. On almerait, par contre, en apprendre davantage sur l'aptitude d'une variable « valeur de la production » à rendre compte de l'accroissement de la production physique. Il s'agit pourtant d'un point crucial, étant donné que le mécanisme à travers lequel une productivité en progrès diffuse ses effets positifs (sur le niveau de vie des salariés, notamment) est d'abaisser la valeur relative des produits qui en bénéfi-

Ce que je voudrais ici, par quelques remarques, me borner à suggérer est ni plus ni moins ceci : le concept dit de productivité « partielle » du travail est probablement le seul concept adéquat pour mesurer la productivité « globale ». Dans le mode de calcul retenu par l'INSEE et pour des motifs proprement idéologiques (l'essaierai de lustifier ce terme), cette productivité globale résulte de l'adjonction - selon une alchimie mai ou pas du tout expliquée - des deux productivités partielles. Le point de départ de tout raisonnement doit ou devrait être celui-ci (qui est une grosse évidence) : si la valeur produite par heure travaillée a été multipliée par au moins 25 en cent soixante ans, c'est par ce que les ∢actifs occupés» ont pu disposer, en quantité et en qualité

d'autres biens « utilisés dans la production... et nécessaires pour donner effet à leur travail», salon une définition célèbre (tirée d'un grand classique) du capital. Précisons encore ceci : le multiplicateur serait sans doute supérieur à 25 si on s'attachait, ce qui serait beaucoup plus logique, mais encore plus difficile à établir, non pas à la valeur (ajoutée) de la production mals à son

Naturellement, l'amélioration de la productivité implique à la fois la formation des hommes, la mise en service d'équipements plus efficaces et une organisation plus économe de la production. Dans ce sens, on paut, si on veut, parler d'une productivité du travail (plutôt plus facile à acquérir, soit dit en passant, que du temps des métiers artisaneux) et d'une productivité du capitaléquipement, à condition de ne pas oublier qu'il s'agit presque autant de décisions de caractère économique que de caractère technique car n'importe quelle innovation n'est pas rentable, c'est-à-dire économique (1). Cela résulte du fait que pour l'économie tout progrès technique améliorant la productivité concourt par définition, directement ou indirectement, à accroître le rendement du travail humain. Dans ce schéma, le capital est un adjuvant du travail. Ce n'est pas ainsi que la théorie moderne (d'inspiration « marginaliste » ou néoclassique) dominante et quasi officielle l'entend.

Sous l'influence de cette doctrine, la vision macroéconomique, censée s'attacher à représenter objectivement l'économie dans son ensemble, est étroitement conditionnée par le point de vue des chefs d'entreprise. Encore ce point de vue est-il lui-même singulièrement déformé et réinterprété pour le faire coîncider avec l'idée que s'en fait la doctrine. Pour cette double raison, celle-ci mérite d'être qualifiée d'idéologie.

Que, de temps immémoriaux, l'homme alt cherché à substituer à sa propre peine (pousser la charrue, porter sur son dos ou sur sa tête le fardeau) le service rendu par un animal (cheval de trait) ou par une machine (moissonneuse-batteuse, camion, etc.), rien de plus évident et de plus connu. Cela ne veut pas dire que la tache principale de l'entrepreneur, organisateur de la production, consiste à choisir, mettons, entre l'embauche de dix hommes supposés avoir les épaules solides (pour porter des sacs) ou acquérir un éniéme camion. Or, dans la représentation simplifiée de la réalité que propose la théorie néoclassique pour construire ses modèles, cette alternstive joue le rôle central. L'entrepreneur est censé avoir pour tâche primordiale d'arbitrer entre les deux facteurs de production retenus, le traveil d'une part et le capital de

Sur quel critère va-t-il se déterminer? On l'aura deviné. Sur la productivité (marginaie) comparée des deux factaurs de production en présence. Si c'est le travail qui coûte moins cher, il inclinere à le substituer au capital. En conséquence, il embauchera un ou plusieurs ouvriers en plus (le dernier étant qualifié de « marginal »); si c'est au contraire le capital qui est le moins cher, parce que sa productivité marginale dépasse celle du travail, celui-là sera substitué à celui-ci. L'entrepreneur achetera un nouveau carnion. Voilà la productivité marginale du capital, simple construction statistique, promue au rang de variable-clef de la vie économique. La substitution est l'instrument d'ajustement qui s'impose dès lors que la fonction de production traite comme fecteurs de production deux variables aussi hétérogènes que le travail et le capital (celui-ci étant le produit de celui-là).

C'est cette conception qui dicte aux statisticiens la décision de représenter la e production » sous la forme de la « valeur ajoutée », laquelle regroupe, dans les comptes nationaux, la totalité des salaires, les profits, encore appelés « rémunération du capital » - le capital, dans cette conception, étant pratiquement limité au capital fixe (les « immobilisations ») - les amortissements et les impôts liés à la production, type taxe professionnelle. Pour que la valeur ajoutée soit considérée comme une représentation «correcte» du flux de la production annuelle, il faut, comme le disent très bien deux des auteurs du dossier de l'INSEE, Marc Fleurbaey et Pierre Joly, que les «facteurs» soient «rémunérés à leur productivité marginale».

Cecendant, cette façon de présenter les choses ne cadre pas avec ce que l'on seit de l'évolution du monde réel. Depuis 1983,

en France, depuis une date antérieure à cette année-là dans beaucoup d'autres pays capitalistes, on a assisté à une auqmentation de la part relative des profits dans la valeur ajoutée, au détriment de celle revenant à le rémunération du travail. Il aurait dû en résulter, si le principe de substitution s'applique, une tendance prépondérante à embaucher et à freiner les programmes d'investissements. C'est au contraire qu'on a assisté. De l'étude de l'INSEE, il résulte que la corrélation entre les changements de « productivité marginaies et la substitution est faible (inférieure à 0,4 dans l'industrie), ce qui jette un doute sur l'existence (à une échelle significative) de cette relation.

Une autre contradiction résulte de l'actuel partage de la « valeur ajoutée » et de son évolution dans le temps. La part des salaires forme en gros 80 % du total ; celle des profits (plus amortissements et provisions pour palement des impôts liés à la production) représente les 20 % restants. Comparons avec le partage tel qu'il apparaît dans les comptes du Mexique : dans ce pays, la proportion est presque inverse i Elle est en gros de 27 % pour les salaires et de 73 % pour les profits. Admettons, ce qui est certainement le cas, que la part des profits ressort artificiellement grossia. Même si on est prêt à adopter un coefficient d'erreur égal à 10%, ce qui est beaucoup, le contraste avec la France d'aujourd'hui est saisissant.

Quant à la France d'hier, elle présentait certainement un partage considérablement plus favorable aux revenus du capital que maintenant, comme c'est le cas pour les pays encore dans l'enfance du capitalisme. Doit-on en conclure que proportionnellement la France employait en 1989 (dernière année de l'enquête de l'INSEE) beaucoup moins de capital dans le processus de production qu'en 1830?

(I) Dans un livre publié pour la première fois en 1974 et portant le titre l'Anticapitalisme, essai de réhabilitation de l'économie politique, réédité en collection de poche chez Flammarion en 1979, je propose une analyse des relations entre le taux de modèle néoclassique. Cet ouvrage, qui est une théorie du profit, vient de paraître aux Etats-Unis sous le titre Capital for Profit. The Triumph of Ricardian Political Economy over Marx and the Neoclassical, evec une préface de Michael Novak

# L'Irak est-il pauvre?

Suite de la page 21

L'Irak a développé pendant les années 70, comme la plupart des grands producteurs de pétrole, toutes les tares des économies de rente : l'agriculture stagne et se dépeuple, sa contribution au PIB tombe en dix ans de 17 % à 6 %, les importations quadruplent en dépit des sommes énormes injectées dans l'industrie, l'inflation s'emballe, réduisant le taux de croissance réel de l'économie aux alentours de 5 % par an. Seuls les infrastructures et le secteur tertiaire - commerce, services, transports et... administration! - se développent au rythme prévu par

#### Un plan démesuré

Lorsque, en 1980, l'Irak s'embarque dans une guerre de buit ans contre l'Iran, il est donc totalement dépendant de ses revenus pétroliers - 60 % da PNB, 95 % des exportations et 90 % des recettes de l'Etat - et déjà largement endetté. En quelques mois la destruction du terminal de Fao sur le Golfe, puis la fermeture de son principal oléoduc par la Syrie le privent de l'essentiel de ses débouchés. Sa production de pétrole chute des deux tiers, ses revenus

Il faudra cinq ans à Bagdad pour reconstruire, via la Turquie puis l'Arabie saoudite, les oléoducs nécessaires et doubler son rythme d'extraction. Huit ans pour retrouver le niveau de production de 1980. Mais entre-temps les cours du brut se sont effondrés, si bien que de 1981 à 1989 incluse, les recettes pétrolières du pays ne dépassent pas 10 milliards de dollars par an, en moyenne. A peine 40 % des niveaux records atteints à la fin des années 70... Résultat : un endettement gigantesque, estimé à ı

70 milliards de dollars, qui hypothèque le redressement d'un pays dévasté par la guerre.

Villes, ports, raffineries, usines, il faut tout reconstruire. Un institut iaponais spécialisé estime le coût à 335 milliards de dollars, en comptant le manque à gagner pétrolier, les dépenses militaires et les destructions... Impossible à financer. Et pourtant l'Irak le

Le gouvernement choisit d' « oublier » sa dette et se lance dans un plan de reconstruction estimé à 63 milliards de dollars en

cinquante mille habitants, reconstruction de Bassorah, et du port de Fao, construction de mille trois cents villages, usines pétrochimiques, de phosphates, complexe sidérurgique, etc. Sans compter les dépenses d'armement, intouchées - et pour cause! - depuis l'armistice, ni les projets stratégiques (nucléaire entre autres). Dans la scule année 1989, mille deux cents

Un plan démesuré, compte tenu des possibilités financières du pays. Le compte est vite fait : d'un côté, à peine 15 milliards de dollars de recettes pétrolières dans les bonnes années, de l'autre, 20 milliards de dépenses : 11 milliards d'importations civiles et 5 d'importations militaires, 3 milliards d'intérêts sur la dette et 1 milliard de transferts des travailleurs immigrés. Ça ne passe pas, sauf à faire

projets sont lancés!

dix ans : une ville nouvelle de cent appel de nouveau largement au crédit. L'Irak tente le pari mais se heurte bientôt à la mauvaise volonté des créanciers. L'un après l'autre, les grands pays industrialisés et même les pays en développement - Turquie, Roumanie, Tchécoslovaquie, etc. - ferment la

L'invasion du Kowest le 2 août 1990, le blocus puis la guerre, loin de tourner à son avantage, auront, quelle que soit l'issue de l'affrontement, achevé de détruire ce que huit ans de lutte avec l'Iran et deux années de reconstruction avaient laissé ou remis debout. L'Irak, de rainé qu'il était, aura cette fois sans donte rénssi à devenir un vrai

**VÉRONIQUE MAURUS** 

(1) « Que faire de l'Irak?», Politique

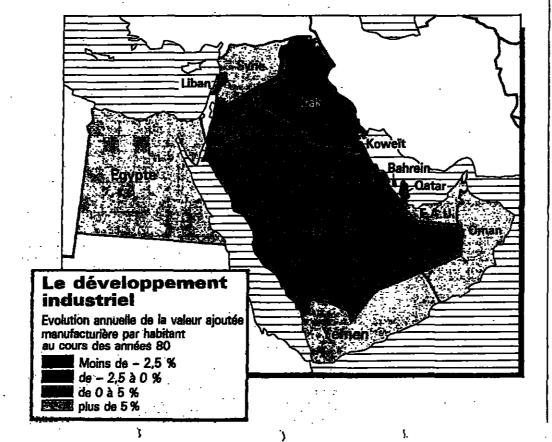

La disparition de Bernard Rosier

## Un économiste du développement

rents champs d'analyse, mais, sous gence d'innovations plurielles nuité, une fidélité créatrice. Dès ses premiers travaux, il avait ancré les techniques agricoles dans les structures sociales, insisté sur l'histoire longue, orienté sa démarche vers la question du développement, articulant réflexions théoriques et propositions pratiques. Ecrivant avec René Dumont Nous allons à la famine, il soulignait l'extrême gravité d'une explosion démographique qui menace de plus en plus l'avenir du tiers-monde. Il expliquait que le développement économique devait se construire sur les paysanneries et supposait une transformation sociale, done certains rapports de forces politiques, mais que la fin ne justifiait jamais les moyens et qu'au contraire les moyens risquaient de

Dans sa dernière étude de 1989 pour le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), non publiée, il fait une salutaire et rigoureuse critique de la politique d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et même du libéralisme économique. C'est finalement du même mouvement ane, conscient des nécessités qu'impose le marché, persuadé de l'importance d'une action collective impulsée de la base, il avait, avec des collaborateurs grenoblois, recherché un modèle de planification décentrali-

polluer la fin

Un séjour aux Etats-Unis, où il avait été fortement influencé par ses rencontres avec W. Leontief (auquel il consacrera un ouvrage) et S. Marglin, et la crise économique mondiale l'amenèrent, dès 1973, à une réflexion sur les mécanismes de la croissance, les rythmes economiques et les crises capitalistes. Cette recherche s'infléchit, au cours des années 80, vers l'analyse des « ordres productifs », ces formes spécifiques prises par le capitalisme à chacune de ses étapes, avec leurs modalités d'accumulation et de régulation et leur logique de « déformation ». Il met l'accent sur la relation entre

Economiste, Bernard Rosier, qui périodes de dépression longue et vient de mourir, a abordé diffénouvel ordre productif.

De ces travaux procède, logique ment, à la fin des années 80. retour à l'histoire longue par une relecture des grandes phases de mutation, la volonte de resituer les conjonctures sociales et économiques dans l'analyse d'une évolution heurtée, dans la lignée de Marx, de Schumpeter et de Braudel (on pourra lire en mars 1991 un numéro spécial de la Revue économique sur « Economie et histoire » qu'il a codirigé). Son but était la construction d'une théorie synthétisant l'approche régulationniste néo-schumpétérienne, et les travaux des radicaux américains en s'appuyant sur une « économie historique » et sur l'analyse de la « dialectique entre innovations et conflits ». Dans l'ensemble de l'œuvre,

l'idée directrice, son « fil rouge », était que l'économique et la techni-que, la science même, étaient pro-fondément marqués socialement. Pour l'Unesco, il avait multiplié études et textes théoriques sur les problèmes de développement. En conclusion de son livre l'Histoire ambiguë, il écrivait notamment qu'il est nécessaire d'a agir pour que l'aide extérieure soit reconsidé-rée de la part des grands pays démocratiques (une action à mener au sein de ces pays mêmes) et des organisations internationales, pour qu'elle soit liée à la mise en place d'avancées démocratiques et de pro-jets véritablement innovants et adaptés... » Formidable défi.

## PIERRE DOCKÈS

▶ Bernard Rosier a notamment écrit Nous allons à la famine (en collaboration avec R. Dumont), Seuil, 2ª éd. 1969; Modèles de planisseaion décentralisée (en collaboration avec B. Boucon, I. Bouries, J.-H. Lorenzi), PUG, 1973; Croissance et crise capitalistes, PUF, 2ª éd. 1984; Rythmes économiques (en collaboration avec P. Dockès), La Découverte, 1983; W. Leontief, textes et tituéraires. La W. Leontief, textes et itinéraires, La Découverte, 1986; l'Histoire ambiguë (en collaboration avec P. Dockès), PUF,

## L'industrie audiovisuelle américaine se tourne vers l'Europe

la télévision américaine est ma ade. Frappée de plein fouet par la récession et la crise financière qui secouent les Etats-Unis. Et piégée par la guerre du Golfe qui, en affolant les publicitaires, met en position délicate les grands réseaux et, par extension, toute l'industrie audiovisuelle. Y compris en Europe.

Déià malmenée en 1990, la télévision américaine ne cesse de revoir à la baisse les prévisions de ses reve-nus pour 1991. « Comment chiffrer l'étendue du désastre? commente un représentant de CBS. Chaque semaine supplémentaire de « Tempéte du désert » nous enfonce un peu plus dans la tourmente. C'est la posse la plus périlleuse que la télé-vision ait dù franchir depuis plus d'une décennie. » La guerre a eu raison en effet des derniers optimistes qui tablaient sur une crise éphémère croyaient l'industrie audiovisuelle à l'abri des soubresauts conioneturels, comme si la maladie d'un des supports ne risquait pas de contami-ner rapidement les autres et de remettre en question tout l'équilibre du système.

Les premiers touchés sont évidemment les grands réseaux (ABC, NBC, CBS). D'ores et déjà mis à mal par la concurrence croissante du câble, ils sont maintenant confrontés massif des campagnes de publicité. Certains annonceurs géants comme Procter et Gamble, General Motors, McDonald's ont réagi promptement aux événements du Golfe et gelé immédiatement de nombreuses campagnes. D'autres les ont suivis presque aveuglément, malgré l'importante baisse des tarifs proposés par les réseaux, transformés, selon l'expression d'un publicitaire, en mendiants ». Un désastre d'ailleurs pour le câble et les télévisions locales dont les prix sont devenus, ipso facto, moins attrayants. Et un précédent fâcheux qui pourrait se retourner rapidement contre les reseaux. Comment, la crise terminée, pourraient-ils imposer un

retour des prix à la normale? Ce malaise a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des trois grandes chaînes dont la part d'audience ne cesse de décroître (62 % en prime time contre 82 % il y a dix ans) et dont les recettes publicitaires augmentent désormais moins vite que celles du câble (+ 4,3 % prévus en 1991 contre + 15 % pour le câble). Des mesures d'économie draconiennes ont été prises dans chacune des sociétés. CBS, par exemple, a procédé à plusieurs vagues de licen-ciement – la dernière en date a mis à la porte près de 130 salariés – et a fait appel à la firme de consultants Mac Kinsey pour réviser structures. finances et stratégie. Les grands équilibres de la télévision améria caines ont donc en passe d'être remis en cause, les chaînes câblées grignotant les grands réseaux avec appétit comparable à celui avec lequel les stations FM, en France, ont pris d'assaut les radios natio-

#### Le marché intérieur ne suffit plus

Mais la violence de la crise a tout bousculé. Moins d'argent du côté des diffuseurs implique moins d'ar-gent dans les programmes et dans la production. « Classique, notait un producteur américain venu à Monte-Carlo lors du récent marché international. La santé des chaînes a des répereussions immédiates sur l'industric des programmes. D'abord. reconduisent les séries et les ieux à rce's [« La roue de la fortune » et «Jeonardy» sont assurés d'être vus par les trois quarts du public améri-cain au moins jusqu'en 1994 ¶; elles ne font plus le moindre pari sur des programmes plus ambiticux et diminuent le nombre de leurs commandes; enfin, elles ne paient une sèrie ou un téléfilm qu'à la moitié de

l'industrie a le blues. Elle produit moins, invente moins, raccourcit ses séries et se tourne avec inquiétude et avidité vers le marché international. « Pas pour se faire de l'argent de poche, souriait le même producteur, mais pour trouver un complément de financement indispensable à certains de leurs projets ou, au moins, les rentabiliser. Pour gagner de l'argent, le marche américain ne suffit plus.»

Le propos serait excessif s'il émanait d'une major ou d'un gros groupe de production (la Paramount ou la Fox) dont quelques produits vedettes, feuilletons ou sit coms, n'en finissent pas de vivre une deuxième, une troisième, voire une quatrième vie sur le marché de la syndication. Il est symptomatique en revanche de l'attention extreme avec laquelle l'industrie américaine

aborde le marché européen. « C'est bien simple, déclare un représentant de la compagnie Hearst, nous ne mettons en chantier que des projets certains de connaître un débouché

Le terms des conquistadors arrogants et dominateurs serait-il terminé? Les relations entre partenaires des deux côtés de l'Atlantique ont, en tout cas, changé, qui trouvent producteurs et distributeurs américains un peu plus humbles face à leurs interlocuteurs européens, davantage à l'écoute de leurs besoins et de leurs contraintes. Il est vrai que l'évolution de l'audiovisuel du Vieux Continent ne leur laisse pas le choix.

D'abord parce que le boom des années 80 qui vit l'écroulement du vieux monopole des télévisions publiques et l'avènement des jeunes chaines commerciales appartient déjà au passé. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne n'offrent plus les mêmes débouchés que ces dernières années. « Des stocks de centaines d'heures de programmes américains vendus à bas prix oni permis aux nouvelles chaînes de prendre leur envol et d'exister en terme d'audience et de revenus », remarque un représentant d'Orion, Mais aujourd'hui les «tuyaux» sont pleins et la dépendance est moindre à l'égard de l'Amérique. Tout juste les distributeurs regardent-ils aujourd'hui du côté du Portugal et de la Grèce ou encore vers la Scandinavie. Non solvables, les pays de l'Est ne suscitent quant à eux qu'un intérêt prudent.

## des « europuddings »

Ensuite, parce que les acheteurs et programmateurs européens ont une démarche de plus en plus sélective. Toujours très demandeurs de produits américains, la Cinq ou M 6 sont plus exigeants dans le choix des séries ou téléfilms et n'achètent plus au volume ni au poids. Antenne 2 recherche des produits spécifiques pour telle ou telle case de sa grille notamment la perle rare destinée à prendre le relais de la série « Mac Gyver», «locomotive» du Journal télévisé de 20 heures - et TF 1 rappelle que rien ne vaut désormais une production française aux heures de erande écoute. « Il v a cina ou six ans a Dallas » ou a Dynastie » nouvaient rafter la mise, estime M. Etienne Mougeotte, vice-PDG de la Une. Aujourd'hui, c'est exclu. Face à une fiction nationale aucun produit américain ne peut espérer être leader. » L'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie ont fait le même constat.

Enfin - est-ce le mythe des fameux « quotas » on la perspective du grand marché de 1993? - les télévisions européennes cherchent à jeter des ponts vers leurs plus proches voisins. « C'est une priorité, estime M™ Gilberte de Turenne. directrice des achats et de connoductions internationales de A2. Et une réelle volonté politique. Nous regardons vers l'Allemagne, l'Angleterre (Channel 4), l'Italie. La qualité des produits européens s'est beaucoup améliorée. » Même écho du côté de TF I. « Nous développons des projets de coproduction avec Berlusconi et l'allemand Beta-Taurus, affirme M. Etienne Mougeotte, car nous voulons des produits ambitieux et exportables, pas ces « europuddings » indigestes qui sont parfois le résultai hybride de compromis ridicules entre coproducteurs. » Pourtant, le résultat reste maigre. « Nous cherchons nous aussi des programmes d'origine europeenne, explique M. Thomas Valentin, directeur des achats et coproducteur de M 6. Nous allons aux projections à Paris, Londres, Berlin. Mais il faut reconnaître que les programmes européens demeurent moins efficaces en terme d'audience et moins « transnationaux » que les produits américains. Et que la démarche commerciale des vendeurs européens est beaucoup moins dynamique que celle des Américains.»

Autres cultures, autres mœurs. Là où les Anglais de la BBC, liés par des conventions collectives contraignantes avec les artistes, ne peuvent réduire un prix, là où les Allemands de la ZDF forts de leur leadership national n'acceptent pas la moindre discussion, les Américains s'adaptent et négocient les tarifs, échangent, font un lot... et préparent l'avenir. Car, ils en sont persuadés, la télévision européenne devra aussi se faire avec eux.

ANNICK COJEAN

#### Naissances

sont heureux d'annoncer la naissance de l'École des bautes études internatio-

le 18 février 1991.

#### Décès

M∞ Christiane Jarnes-Autin, M. et M= Jacques Gruet, M. et M= Stephan Autin,

ses enfants, Tristan, Nathalie, Bénédicte et Berses petits-enfants,
M. et M. Michel Veyron

et leurs enfants,
Mª Micheline-Marie Autin,
M. et M= Claude Gaudie et leurs enfants, Ses sœurs, beaux-frères, neveux et Le docteur Pierre Lubin,

son oncle,
Les familles Javillier, Bataille, Blanvillain, Noyrey, Aulagnon, Le Riche,
Verdouck et Devallois, ont la douleur de faire part du décès de

Jean AUTIN. inspecteur général des finances honoraire, commandeur de la Légion d'hon

survenu le 20 février 1991 à l'âge de

La cérémonie religieuse aura lien le mardi 26 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marceau, Paris-16°, suivie de l'inhumation dans l'intimité au cimetière du Mont-

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, à Joyeuse (Ardèche).

19, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.

Le président et le conseil d'adminis-tration de Media Participations ont le regret de faire part du décès de

Jean AUTIN, président de Dargaud A sa famille, à ses amis, à ses colla-

leur sympathic.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5-. Pour la recherche sur le

La direction générale de Dargaud Editeur, La direction générale de Rustica, La direction générale de Dargaud

L'ensemble du personnel de nos ont la tristesse d'annoncer le décès de

M. Jean AUTIN.

Ils prient sa famille de trouver ici

survenu le 20 février 1991.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le conseil d'administration de l'Ecole normale de musique de Paris Alfred-Cortot,

Le personnel, Les professeurs, Les élèves, ont la douleur de faire part du décès de

Jean AUTIN,

survenu le 20 février 1991.

Les obsèques auront lieu le mardi 26 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marceau

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Les membres du conseil d'administration et l'ensemble du personnel du Bureau de vérification de la publicité. ont la tristesse de faire part du décès de

Jean AUTIN.

Les obsèques auront lieu le mardi 26 février 1991, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marceau. Paris-16.

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le president du conseil d'administra-

Les administrateurs. Le directeur et les profes de l'Ecole supérieure de journalisme de

de l'École des hautes études politiques

M. Jean AUTIN. commandeur de la Légion d'honneur commandeur de l'ordre national du Mérite, inspecteur général des finances honoraire, abre de l'Académie des sciences

survenu le 20 février 1991.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

M. Jean-Claude Michaud, M. Jean-Laude Michaud, président de SOFRATEV,
M. Jean-Jacques P. Lefebure, firecteur général,
Les membres du conseil d'adminis-

tration Et le personnel de la société. ont la tristesse de l'aire part du décès de M. Jean AUTIN.

premier président-directeur général de SOFRATEV, de 1973 à 1975. Us présentent leurs cond

(Le Monde du 21 février.)

- Les familles Boissin, Cans, Mighirian, Bédrossian, ont la douleur de faire part du décès de

Florence BOISSIN-CANS,

survenu le 15 février 1991.

Nous remercions tous ceux qui s'associent à notre peine.

5, rue Ballu, 75009 Paris

 M= Jean-Marc Clerc, M= Lucie Clerc, M= René Lafougère, M. et M= Robert Clerc, enrs enfants et petits-enfants M. et M. Michel Lafouger

et leurs enfants, Alliées et amies, ont la douieur de faire part du décès de

M. Jean-Marc CLERC, fonctionnaire au Bureau international du travail,

leur époux, fils, gendre, frère, beau-frère, oncle,

endormi dans la Paix de son Seigneur, après une longue maladie, le 22 février 1991, dans sa soixantième année.

lieu en l'église réformée de Ferney-Vol-taire (Ain), le lundi 25 février, à 11 h 30.

L'inhumation aura lieu le mardi 26 février, à Villefavard (Haute-

« Conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière, car la lumière produit toute sorte de bonté, de droiture et de (Ephésiens, V. 9.)

47, chemin Moïse-Duboule, 1209 Genève (Suisse).

- La comtesse Charles de Monta-

lembert, née Hélène Boyer Chammard, Ses enfants Et petits-enfants, ont ia douleur de faire part du rappel à Dieu du

Charles de MONTALEMBERT, ancien élève de l'Ecole polytechnique officier de la Légion d'honneur, de l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1939-1945,

survenu à Paris, le 22 février 1991,

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 27 février, à 8 h 30, en l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou.

M= Pierre de Montera, Louis, Annie et Juliette, Pierre-René et Rosemari Constance, et le petit Ladislas, Alexandrine,

Antoine, Ainsi que toute leur famille, Dominique et Marie-Hélène, Nenna, Claude Sapin, La fidèle Bianca. ont la grande tristesse de faire part à

Pierre de MONTERA,

nbreux et chers amis, du décès

qui les a quittés le 15 février 1991.

Le service religieux a été célébré dans l'intimité familiale et suivi de l'in-humation dans le caveau de famille au

Joël Ornstein,

son fils, Gabriella Maione, sa belle-fille, Et Mignon Omstein, son épouse,

et sociales, ont la douleur de faire part du décès du vice-président du conseil d'administra-Choura ORNSTEIN.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 26 février 1991, à 14 h 30, au cimetière de Thiais (Val-de-Marne). - Les familles Dumont, Pascal et Ali ont la douleur de faire part du décès de

M. Kleber PASCAL,

font part avec protonde affliction du

M= Fourcault-Sillou.

son épouse, M= Germaine Roby.

a sœut, M. Daniel Sillou,

M= Annie Leger
et son fils Jérôme,
M= Astrid Carlström

et son fils Kévin, M. et M= Jean Marière,

survenu le 17 février 1991.

79, avenue de Verdun,

Sergy, 01630 Saint-Genis-Pouilly.

M. et M= Gilbert POUTHAS,

Et leur fille, Natacha, remercient tous ceux et celles qui se

sont associés à leur manière pour par-tager le message que nous a légué

Sheila-Sophie

e L'amour est une de ces rares,

richesses qui augmentent à chaque fois qu'on le partage. »

- Saint-Didier-au-Mont-d'Or

M= Georges Vaissière, MM. Jean-Jacques, Jean-Pierre, Jean-Noël, Franck Vaissière, Leurs enfants

remercient toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages ou l'envoi de sleurs, out pris part à leur peine lors du décès de

M. Georges VAISSIÈRE.

- 11 y a vingt ans, le 25 février 1971,

« Il était trop généreux pour vivre, il était trop jeune pour mourir. »

Communications diverses.

- Sup de Co Bretagne-Rennes

STRAPONTIN 91

a procédé à sa première projection le 20 février 1991.

Pour tous rensoignements, contacter Loïc au (16) 99-31-77-21.

CARNET DU MONDE

Tarif: la ligne H.T.

Thèses étudiants ...... 50 F

micat. diverses ..... 95 F

ts : 40-65-29-94

vous informe que son ciné-club

Thansi EL AZEMOURI

<u>Anniversaires</u>

lors de son rappel à Dieu.

116, rue d'Alsace-Lorraine,

Et leurs familles,

Remerciements

3, rue Raffet, 75016 Paris.

64200 Biarritz.

leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

Maurice SILLOU,

Ses obsèques ont en lieu dans l'inti-mité familiale.

Ni fleurs ni couronnes, mais des dons à l'institut Curie, 75241 Paris. Cedex 05.

son fils, et ses enfants,

survenu le 21 février 1991, dans sa soixante-septième année, à Colombes (Hauts-de-Seine).

L'inhumation aura lieu le mard 26 sévrier, à 14 h 15, au cimetière de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Monique Picavet, a femme, Carole Picavet,

et Thomas Guidez, M= Paul-Henri Picavet. sa mère, M. et M≃ Jennings.

sa sœur et son beau-frère, Toute la famille Fressard, ses colluteraux, ont la douleur de faire part du décès de Jean-Louis PICAVET,

cinéaste, directeur de la photographie, le 17 février 1991, à Paris.

Les obsèques ont eu lieu le 22 février, dans l'intimité la piu

Il adorait son métier.

Gardez-le dans vos pensées. - On nous prie d'annoncer la mort

professeur D. RADENKOVIC. directeur honoraire de recherches aux laboratoires

de l'Ecole polytechnique, survenue le 20 février 1991.

De la part de Sa femme, Ses enfants,

Un service aura lieu le mercredi 27 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Ju-lien-le-Pauvre, Paris-5.

Dominique et Alain Martin-Saint-Léon et leurs enfants.

Isabelle Remignon et Richard Gar-Jean-Yves et Françoise Ramelli et leurs enfants, Anne-Marie et François Tremeaud

et leurs enfants, M. et M= Guy Minvielle et leurs enfants, M. et Ma Jacques Arlot

et leurs enfants, Mª Monique Valette, ont la douleur de faire part du décès de Paul Yvan REMIGNON. capitaine de frégate (CR), officier de la Légion d'honneur

survenu à Paris, le 20 février 1991. La cérémonie religieuse aura lieu le

28 février, à 13 h 45, en l'église Saint-François-de-Sales, 6, rue Brémontier, Ni fleurs ni couronnes, des dons pour l'œuvre de votre choix.

9, rue Juliette-Lamber, 75017 Paris.

## Cet avis tient lieu de faire-oart.

## **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 5464

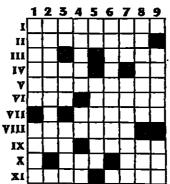

HORIZONTALEMENT

I. Spécialistes qui coupent les charbes ». — II. Comme une séance quand on entend tonner. — III. Terme quand on entend tonner. — III. Terme musical. Lieu de travail pour les garçons. — IV. Glisse sur le côté. Une récompense pour le berger. — V. Peuvent se produire quand il y a de forts courants. — VI. Ne fait pas de builes quand elle est plate. Qu'on a peutêtre en poche. — VII. Colorés comme des écharpes. — VIII. Qu'on peut serper comme la painture. — IX. Doublé à rer comme le ceinture. - IX. Doublé à la queue. Un Esquimau. - X. Se fait toujours battre. N'est plus qu'une poussière. - XI. Peut être attrapée en courant. Quand on l'a perdue, on-peut la retrouver grâce à une emoreinte.

greeper seasons of the control of the

VERTICALEMENT 1. Quand elle est plate, il n' y pas beaucoup de liquide. Comme un champ de bataille. - 2. Peut être la punition de celui qui a goûté au s'fruit » défendu. - 3. Dieu. Plus en musique Peut s'opposer à la bruse ai musique. Peut s'opposer à la brune. 4. De vrais gouffres. Branché. Bande d'étoffe. 5. Adverbe. Présentée comme une rose. 6. Comme un espace. 7. Se servit. Qui ne fait pas avancer. - 8. C'est plus qu'une correction. N'a pas son compte d'électrons. - 9. Sont souvent couvertes de sang. Ne fit pas circuler

I. Caresse. Furnants. - II. Avaricieuses. AI. — III. Iris. Adulateurs. — IV. Sis. Ope. Lie. Es. — V. Slip. Ute. Torero. — VI. Nullité. Ras. — VII. Ase. Piston. — VIII. Pie. Limités. IIe. — IX. Opta. Régate. Mi. — X. Liasse. Nuis. Ami. — XI. lo. Mort. Et. — XII. Ronceraie. Acéré. — XIII. Os. Air. Rua. — XIV. Isba. In. Frairie. — XV. Duel. Escient. cieuses. At. - III. Iris. Adulateurs, -

Verticalement

Varicalement

1. Caisse. Polaroid, - 2. Avril. Tipi,
Ossu. - 3. Raisin. Etain. Be. - 4, Ers.
Pur. Asocial. - 5. Si. - 6. Scapulaire.
Raie. - 7. Eidétisme. Mains. - 8. Eu.
Eteignoir. - 9. Full. Taure. Fi I
10. Usait. Petit. Gré. - 11. Météo.
Risés. An. - 12. Ase. Ras. Ecrit. 13. Estimateur. - 14. Tarer. Olim.
Rail. - 15. Sissonne. Ide.

GUY BROUTY

CHEF C INVESTISSEMENT

•

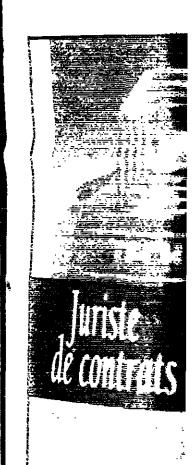

FICH

Mary Towns on the Same Carrier States of

đ

ξ.

the contract

the state of the safety The state of the state of the state of

- W. W. . . .

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

أالكانة والمال

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Tage

- : : - :

100 m 120

TIE

7F-470

77 67 645

127

Carrier and the second

- <del>- - -</del>

4.74 W

T- 1542 --- []

affect of the Co.

married - C.

1.17

 $-\pi \overline{L} \mapsto \overline{e} \cdot \overline{g}$ 

anteres en la companya de la company

4.6



ECP, MINES, ESE...

## CHEF DE DEPARTEMENT **INVESTISSEMENTS ET GESTION TECHNIQUE**

Une des premières banques françaises recherche le responsable d'un grand département qui a un rôle de maître d'ouvrage (travaux neufs et maintenance) pour un important parc

Il animera une équipe compétente et étoffée (150 personnes) et gérera des budgets

Ce poste ne peut convenir qu'à un ingénieur Grande Ecole minimum 40 ans, ayant des qualités marquées de gestionnaire et d'animateur alliées à une solide polyvalence technique (électricité, électronique, chauffage, climatisation...). Il autre développé cette polyvalence grâce à une expérience réussie acquise dans une société d'ingénierie ou un grand service travaux neufs et maintenance.

Poste à Paris la Défense. Ecrire sous réf. 8 A 2087-1M

Discrétion absolue.



Notre Société, un des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits destinés aux Laboratoires d'analyses médicales, recherche son futur secrétaire général.

Collaborateur direct du Président du Groupe, ses compétences s'étendront aux domaines suivants : • négociations de contrats de licence et de distribution • contacts avec les administrations françaises et les instances communautaires, contrôle de gestion d'une société aux Etats-Unis - diverses missions permettant d'exploiter ses aptitudes reconnues à la négociation. Ce poste s'adresse à un cadre expéri-

menté de formation Sciences Po ou école de commerce avec une première experience professionnelle réussie complétée par une solide culture juridique et économique et de bonnes connaissances en droit international et communautaire. La pratique courante de l'anglais écrit et parlé est

Poste à pourvoir dans la banlieue ouest de Paris. Merci d'adresser votre candidature complète, sous réf. 14610, à Média-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17.

# Le Monde

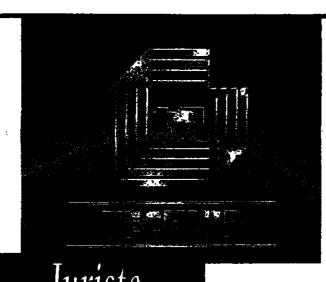

grez une entreprise largement ouverte sur l'international et dont le champ

d'action est à la mesure des évolutions récentes du monde industriel. TECHNIP, premier groupe français d'ingénierie (CA : 6 milliards de F), vous offre cette opportunité.

Rattaché(e) au Responsable de notre Département contrats, vous assumerez un double rôle opérationnel et de conseil qui associera étroitement :

l'élaboration des contrats et l'implication dans les négociations, • le suivi juridique des affaires et le traitement du

Titulaire d'un diplôme de droit de 3e cycle et, dans la mesure du possible, d'une double formation (IEP, ESC...), vous souhaitez valoriser une expérience d'au moins 5 années, acquise dans

le cadre d'une activité largement ouverte sur l'export. Une parfaite connaissance de l'anglais juridique est indispensable.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions sous réf. JC à TECHNIP, à l'attention de S. Demarquette, 92090 Paris-La Défense Cedex 23.



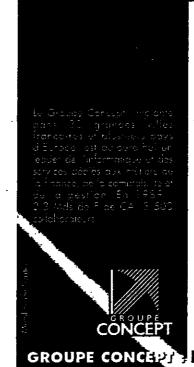

spectral mīs

Filiale du Groupe Concept avec plus de 500 colloborateurs et plus de 100 000 équipements gérés en

temps réel dans toute la France, constitue une infrastructure unique dans le domaine de la maintenance informatique (HARDWARE).

### JURISTE D'AFFAIRES CONFIRME

Au sein de notre direction financière, vous aurez en charge des missions variées nécessitant la mise en œuvre d'un réel savoir-faire. Préparation d'analyses juridiques et fiscales, conception et rédaction d'actes et de contrals et suivi des contentieux feront de vous un interlocuteur privilégié pour les différents services de la société.

Un DESS droit des affaires, 3 à 5 ans d'expérience minimum en entreprise ou en cabinet, des connaissances techniques en droit des sociétés, droit fiscal et contractuel constituent vos atouts professionnels.

Autonomie, initiative, sens des responsabilités constituent vos otouts personnels... Nous avons certainement des ambitions communes, Parlons-en.

erci d'adresser votre dossier de candidatur M/252, à Stéphane Charbonnier, Spectral Mis, 17 bd Ney, 75018 Paris. Poste basé à Villepinte (93).

GROUPE CONCEPT !! 'informatique de gestion



ECS, leader européen de la location d'ordinateurs IBM, recherche pour son

## Département Juridique : Juriste

Vous interviendrez, dans tous les domaines de la fonction pour ECS, ses

filiales françaises et internationales (Droit des Sociétés, affaires, assurances, marchés publics). Titulaire d'une maîtrise de droit des affaires,

vous avez une première expérience en entreprise ou en cabinet. Vos qualités de rigueur, d'organisation et de contacts sont autant d'atouts déterminants

pour réussir à ce poste. Merci d'adresser lettre, CV s/réf. CM 658 à ECS - Relations Humaines - 29 Av. Mac Mahon, 75017 PARIS.

VOTRE AVENIR EN 3 LETTRES

## **JURISTE**

pus sommes une importante entreprise de Travaux Publics spécialisés, oeuvrant à part égale en France et à l'international. Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre Service Juridique et souhaitons accueillir un Juriste débutant que nous formes à nos méthodes et à la culture spécifique de notre entreprise.

Basé à la Défense, au sein du Service Juridique, vous aurez une mission très opérationnelle et diversifiée de traitement des dossiers dans les domaines suivants : contentieux contractuel, suivi des filiales - principalement en France et occasionnellement à l'étranger -, assurances...

Vous avez une formation juridique supérieure (Maîtrise, DEA, DESS); Anglais souhaitable. Vous ambitionnez de rejoindre une équipe motivée et très professionnelle; vous êtes prêt à vous impliquer dans un environnement exigeant, nécessitant ouverture, disponibilité et mobilité.

Merci d'adresser votre candidature sous réf. 8403/M avec CV détaillé, photo et niveau de rémunération à notre Conseil PELISSIER, GUILLON & ASSOCIES, 93 rue Jouffroy, 75017 PARIS.

PELISSIER, GUILLON & ASSOCIES



Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.

634 000 LECTEURS CADRES SUPÉRIEURS. le Monde

est la première source d'information des cadres supérieurs.

(IPSOS 90)

10 | a B4a-da - 34-di 20 (t. .:- 1004



#### RESPONSABLE AUDIT Banque - 280/320.000 F

Un important établissement financier, très implanté sur la région ouest de Paris, recherche son responsable audit. Basé au siège et rattaché au directeur général, il prendra en charge l'ensemble de la fonction audit (commercial et financier) pour l'ensemble du réseau (90 agences) et les différents départements du siège. Assisté d'une petite équipe, il sera chargé de la rédaction de notes et synthèses à destination de la direction générale, et du contrôle a posteriori des anomalies constatées. Ce code PA)

poste évolutif conviendrait à un candidat, âgé d'au moins 30 ans, diplômé de l'enseignement supérieur, ayant acquis une bonne technicité dans le domaine de l'audit bancaire. La rémunération, de l'ordre de 280 à 320.000 francs sera adaptée en fonction du profil du candidat retenu. Ecrire à H. CELERIER en précisant la référence A/F9855F - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex -Tél. 40.88.79.74. (PA Minitel 36.15



### RESPONSABLE DE NOTRE CENTRE D'EVALUATION ET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

PA Consulting Group, société internationale de Conseil en Management et Technologie, emploie 2.500 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs. Leaders européens de Conseil en Ressources Humaines, nous avons créé, en France, un centre spécialisé dans la mise au point et le développement d'outils d'évaluation originaux, utilisés par les plus grandes entreprises françaises. Nous recherchons aujourd'hui le responsable de ce centre de profits, fort d'une dizaine de consultants (13 millions de francs de chiffre d'affaires). Doté d'un véritable talent d'animateur, il aura aussi le goût de la recherche.

Agé d'au moins 35 ans, impérativement diplômé de psychologie, il aura une expérience réussie du management et une bonne connaissance des méthodes d'évaluation acquise dans le conseil. Sa créativité, son enthousiasme, sa rigueur methodologique, une forte éthique personnelle et un bon niveau d'anglais lui permettront de s'exprimer dans une structure evolutive. Ecrire à J.A. DENNINGER en précisant la référence A/064M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex - Tel. 40.88.79.79. (PA Minitel 36.15 code



GROUPE FINANCIER DE PREMIER PLAN

## **Jeune Financier** Spécialiste Ingénierie

**Produits de Taux** 

AUDITEUR COMPTABLE INTERNE

en œuvre les préconisations de l'inspection et des auditeurs externes.

CHEFS DE PROJETS COMPTABLES

veillerez à leur mise en œuvre et contribuerez aux études comptables générales.

d'une Direction comptable ou d'un cabinet d'audit serait votre atout,

Merci d'adresser votre dossier (lettre manuscrite, C.V.) en précisant la référence choisie à la BNP - Direction du Personnel

mise en œuvre de projets informatiques est un plus.

Recrutement - 35, rue du 4 septembre - 75002 PARIS.

Au sein de notre service Contrôle de Comptabilité, vous veillerez à la bonne

application des regles comptables, participerez au rapprochement et à l'analyse des

résultats. Vous procéderez à des actions thématiques de contrôle, analyserez et mettrez

Une expérience de 2 à 3 ans au sein d'un cabinet d'audit, d'une direction comptable ou

comptabilisation et des méthodes d'évaluation. Vous élaborerez les schémas comptables,

soit sur les opérations de marché : 2 à 3 ans d'expérience acquise au sein d'un back-office,

· soit sur les opérations sur ressources et emplois clientèle : une bonne maîtrise de la

Wa Vous rejoindrez le secteur primaire au sein de la salle des marchés de taux et integrerez l'équipe d'ingénierie en charge de l'étude, du montage et de la négociation d'opérations de restructuration de dette, de financements spéciaux, de gestion bilantaire..., auprès d'une clientèle de grands émetteurs et d'investisseurs institutionnels.

Wa Votre rôle sera centré dans un premier temps sur la recherche et l'analyse des divers montages pour évoluer, ensuite, vers la prise en charge totale des

d'un back-office est indispensable.

dossiers y compris la relation commerciale. ■ Pour ce poste, qui exige autant de curiosité que d'autonomie, nous souhaitons rencontrer un candidat qui, au delà d'une bonne connaissance des techniques financières (BAC +5 gestion, actuariat ou finance), possèderait une bonne culture juridique et fiscale.

Merci d'adresser votre dossier (lettre manuscrite, CV), sous la référence 173, à MEDIAPA 50-54, rue de Silly

92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

#### GESTIONNAIRE DE CARRIERE Banque - 200.000 F

Un important établissement financier très implanté sur la région ouest de Paris recherche un gestionnaire de carrière pour compléter l'équipe en place de 5 personnes. Basé au siège et rattaché au responsable développement ressources humaines, il sera responsable des carrières, du recrutement et de la gestion pour une partie vis-à-vis des opérationnels de la (PA Minitel 36.15 code PA)

banque. Ce poste conviendrait à un candidat, âgé d'au moins 28 ans. diplômé de l'enseignement supérieur (CELSA, IGS ... ) ayant acquis une courte expérience (environ 2 ans) de la fonction personnel dans la banque ou en entreprise. Ecrire à H. CELERIER en précisant la référence A/F9856F - PA Consulting Group du personnel de la banque. Il aura une 3, rue des Graviers - 92521 aptitude à communiquer, notamment NEUILLY Cedex - Tél. 40.88.79.74.

> PAConsulting Group Creating Business Advantage



## Minerve Industries

Maintenance et Ingéniérie Aéronautiques Nouvelle filiale du Groupe de Transport Aérien MINERVE s.a. Aéroport de NIMES - GARONS

## DIRECTEUR ADMINISTRATIF et FINANCIER

Après en avoir assuré la mise en place, il aura la responsabilité de l'intégralité des des Services Administratif et Comptable de la Société. A ce titre il devra assurer : l'élaboration des situations comptables, la production du bilan, le suivi des coûts de production ainsi que l'ensemble des opérations de reporting comptable. financier, de trésorerie et de gestion

· la responsabilité de la gestion du personnel

• la gestion Administrative et Fiscale • traiter les problèmes juridiques et sociaux.

De formation supérieure financière, juridique et comptable (niveau Expertise Comptable ou Ecole supérieure de Commerce + DECS), le candidat devra avoir une expérience de 7 ans minimum et parler couramment l'Anglais.

Si vous êtes motivé, disponible et intéressé par cette offre, envoyez lettre de candidature manuscrite accompagnée d'un C.V. et d'une photo ss réf. PG/DAF à :

MINERVE INDUSTRIES - Aéroport de Nimes - Gerons, B.P. 23 - 30128 GARONS

Cogesal Le groupe UNILEVER recherche pour sa filiale COGESAL en pleine expansion (CA 1990 : 1,3 milliard de francs : CARTE D'OR, CAPTAIN IGLO,

## ANALYSTE DE GESTION et un ANALYSTE DE GESTION INDUSTRIELLE

De formation supérieure Bac + 4, vous êtes issu d'une grande école d'ingénieur ou d'une grande école de gestion. Vous êtes débutant ou justifiez d'une première expérience. Votre mission:

Directement rattaché au chef du service Informatique, vous aurez à assister l'ensemble des départements du siège social (marketing, ventes, gestion) ou de l'usine (production, contrôle qualité, logistique...) dans le développement de nouvelles applications.

Vous aurez à effectuer le bilan de l'existant, à étudier l'ensemble des besoins utilisateurs et à réaliser les cahiers des charges.

Possibilités d'évolution ultérieure au sein des départements informatique, gestion ou logistique de la société ou du groupe UNILEVER. Pour ces 2 postes, l'un basé en Région Parisienne, l'autre en Normandie nous désirons des candidats à forte motivation et large autonomie.

Merci d'adresser votre dossier de candidature en précisant la référence 03/91 au Service Recrutement et Sélection des Cadres, 157 boulevard Haussmann, 75382 PARIS CEDEX 08

UNILEVER UNE DIMENSION INDUSTRIELLE A L'ECHELLE HUMAINE .



# T ROSS SYSTEMS

THE DIGITAL STANDARD

ROSS SYSTEMS. Leader mondial des

Progiciels d'Application Comptabilité, Finance, Distribution, Logistique, Ressources Humaines - sur matériel VAX de Digital. Résultats 1990 : 33 millions de dollars de C.A., 3,6 millions de dollars de bénéfices, 2800 Systèmes installés,

présence dans 24 pays. recherche pour sa filiale française en pleine expansion :

THE THE PARTY OF THE PARTY.

# CONSULTANTS EXPERIMENTES

PROGREELS D'APPLICATION SUR VAX GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE GESTION COMMERCIALE : LOGISTIQUE

 Conseiller et guider nos clients dans leur Aider à la mise en œuvre des applica-

\*Auer a la mass en ceuvre des apprica-tions Ross Systems.
 \*Former et assiter les équipes de projet pendant le démarrage.
 \*Assurer le suivi et la maintenance des proglicles installés.
 \*Participer à la création de nouveaux

 Diplômé d'une grande Ecole de Gestion ou de Commerce. Enthousiaste, pragmatique, no.
Dynamique, souriant, tenace.
Communicateur et persussi.

Une grande expérience des systèmes informatisés, de préférence sur DIGITAL
 Des connaissances approtondes en Comptabilité, Finance, Gestion.

 Le sens inné du service et du travail bien fait. Le don d'écouler et de comprendre.
De très bonnes connaissances en Anglais

Nous vous offrons : Une rémunération plus qu'attrayante.
 Une excellente ambiance de travail
 De l'autonomie dans vos missions.
 Des contacts permanents avec notre

centre R&D aux USA.

• Une formation aux technologies les plus récentes.

De réelles opportunités vers le management d'un centre de profit.

Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V. et photo récente (en mentionnant la réf. RS/CA 915) à ROSS SYSTEMS FRANCE SA 38 rais de Bassano 75008 PARIS.

Marketing

RE DE CARRIERE

is a salitate (man)

VET 11 - 2 - 2 - 1 - 2 - 40 MAN (2011)

NISTRATIF et FINANCE

DE GESTION et un

DE GESTION INDUSTRIB

And the second s

the branching and

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa THE REAL PROPERTY.

. செரியாகவத்

**Une double** compétence Finance

... et un peu de magie?

**Marketing** 

Au printemps 92, Euro Disney ouvrira ses portes. Des aujourd'hui, entrez au royaume du rêve : des attractions fascinantes, des boutiques, des restaurants, 6 hôtels à thème... tout un univers pour mettre votre professionnalisme au service du divertissement.

#### ANALYSTE MARKETING PLANS ET PRÉVISIONS

A 30 ans environ, vous possédez une formation supérieure de haut niveau en finance. Votre expérience de 4 ans minimum, acquise dans un premier temps à travers la gestion d'importants budgets, vous a permis d'évoluer ensuite vers une fonction marketing appliquée à la finance

Votre objectif, dans la mission que vous prendrez en charge, sera de gérer et consolider les budgets du département Marketing en coordination avec ses équipes et celles du département Finance.

De la planification des actions envisagées à leur évaluation budgétaire, votre double compétence marketing et finance vous permet d'intervenir avec pragmatisme et pertinence. Vous reporterez directement à notre Vice-Président

La pratique de l'anglais est indispensable.

Merci d'adresser votre candidature, sous réf. MK/1279/M, à Euro Disney, Service Recrutement, BP 110, 94350 Villiers-



L'A.P.E.I. de Saint -Amand Montrond qui regroupe environ 350 personnes, un atelier protégé et un C.A.T. recherche son



# **ECRETAIRE**

directement rottaché au Président, vous l'assisterez et assurerez la préparation de ses dossiers en vue des conseils d'administration et d'Association.

Vous ourez également en charge le suivi des dépenses de l'Association, la gestion et le placement de ses fonds. De formation droit et/ou IEP section Administration vous avez une expérience de Secrétaire Général, d'une entreprise ou d'une collectivité locale.

Si vous avez envie de mettre vos capacités au service d'une association de parents d'enfants inadaptés, et de vivre dans un environnement proche de la campagne (centre France).

Le Monde



#### BAC + 5, UN AVENIR A VOTRE MESURE

Diplômés ou futurs diplômés d'école de commerce ou d'université, débutants ou première expérience, FRANCE TELECOM vous propose, en avril 1991, 100 postes à la mesure de vos

Leader mondial des télécommunications, nous poursuivons chaque jour la conquête de nouveaux marchés, nationaux et internationaux.

Pour vous permettre de participer à l'aventure des hautes technologies et d'enrichir vos compétences, d'exercer des responsabilités importantes et de mener une carrière évolutive, nous vous offrons de nombreuses opportunités. En intégrant nos filières commerciales, gestion et ressources humaines, vous occuperez des postes de haut niveau :

ingénieur commercial, responsable produit, contrôleur de gestion, gestionnaire des ressources humaines,... Elargissement de notre gamme de produits et services auprès du public ou des entreprises, optimisation de notre système de gestion, évolution de nos modes de management... tel est l'avenir que vous propose FRANCE TELECOM, celui d'un service public efficace et professionnel.

Cette aventure vous est ouverte en participant à la sélection écrite et orale qui débutera le 3 avril et aboutira à votre intégration, à FRANCE TELECOM, deux mois plus tard.

Contactez dès aujourd'hui notre service recrutement pour recevoir votre dossier d'inscription. Date de dôture des inscriptions : le 7 mars 1991.

N°Vert 05 21 11 11





Adressez lettre de motivation + CV + photo à FIDORGA -Marie-Pierre PERUSSEAU-LAMBERT - 18 bis, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret.

Importante Banque d'Affaires, située à Paris Opéra recherche, pour son Département de la Comptabilité Générale,

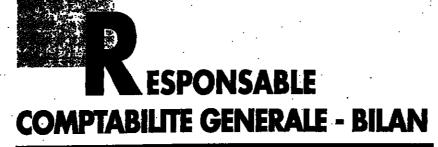

De formation supérieure complétée d'un diplôme type DESCF, vous maîtrisez la comptabilité règlementaire bancaire, et possédez de bonnes connaissances de la fiscalité des titres et des systèmes informatiques comptables.

Votre expérience acquise en milieu bancaire (5 ans minimum) et votre pratique du management opérationnel vous permettront d'animer les équipes dont vous aurez la charge et de leur apporter l'appui technique nécessaire.

En outre, vous participerez à la mise en place du nouveau progiciel comptable et des



#### UN MONDE OUVERT, DES HOMMES EN MARCHE...

Les nouveaux enjeux, tout le monde en parle....

Aux A.G.F., nous agissans. Notre situation est tout à fait enviable, c'est vrai (25 000 personnes, 40 milliards de C.A. consolidé dant près de 25 % à l'international, 1 600 agences en France, une implantation dans 44 pays). Mais nous savons que la remise en couse est facteur de progrès. Plus que jamais, nous sommes décidés à aller de l'avant ovec des hommes et des femmes qui partagent notre esprit d'innovation. Ensemble, nous reléverons de nouveaux défis.

## La direction immobilière des AGF recherche l'adjoint au responsable du service comptable

Cette entité gère un patrimoine de 650 immeubles, 15500 locations en habitation et en bureaux. Au sein du Département Contrôle de Gestion et Comptabilité, en itaison directe avec le responsable du service comptable,

du suivi de la comptabilité des filiales (SCI...)
de l'analyse des comptes et du contrôle des procédures.

De formation type DECS, vous avez 3 à 5 ans d'expérience de la comptabilité en cabinet d'expertise ou en entreprise, et une bonne maîtrise de la micro-informatique. Des compétences en comptabilité immobilière constitueraient un plus.

Merci d'adresser votre candidature, (lettre, CV, rémunération actuelle) à Christine LABBE, sous référence M91M Département des Ressources Humaines 33, rue La Fayette – 75009 PARIS.

AGF. L'ESPRIT OLYMPIQUE



Merci d'envoyer votre dossier de candidature sous réf. 3950 à PUBLIPANEL - 13, rue Rosenwald - 75015 PARIS qui transmettra.

différents applicatifs comptables.





Nos collaborateurs

sont la première

richesse de notre

Nous voulons accueil-

lir des Hommes et

des Femmes de talent

qui écriront, avec

nous, l' Histoire de

notre Avenir.

entreprise.

Première filiale du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly, LILLY FRANCE (1,7 milliard de CA, 1200 personnes) a de grands projets d'investissements sur son site de production de Strasbourg et recherche

## Responsable de la gestion financière des immobilisations

Vous assurerez la bonne gestion financière de toutes les immobilisations en étroite collaboration avec le Service engineering, ainsi que le reporting interne et externe. Débutant ou disposant de 2 à 3 années d'expérience, de formation école de commerce ou DECS, vous avez un goût prononcé pour la comptabilité et la fiscalité et de solides connaissances dans ce domaine, ainsi que des aptitudes à motiver une équipe ?...

... Alors, venez rejoindre un des grands de la Santé dans l'une des régions les plus agréables de France: l'Alsace... La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Si nos projets vous séduisent, adressez un CV avec lettre manuscrite et photo, à Anne-Sophie Dor, Lilly France, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim.

## Contrôleur de gestion

Débutant(e) ou disposant de 2 à 3 années d'expérience, diplômé(e) d'une grande école de commerce, vous serez chargé(e) du contrôle de gestion de l'une des divisions de l'usine. Outre le calcul des prix de revient et les activités de reporting, la mission s'étendra largement vers le partenariat avec les opérationnels pour développer les budgets, investissements et analyses ponctuelles servant d'aide à la décision.

Vous êtes passionné(e) par la micro-informatique et possedez le goût d'entreprendre dans un esprit de communication positive?...



Pour accompagner son développement, le 1er Etablissement financier de l'Ouest Parisien

## Responsable du Service Audit/Contrôle

Rattaché au Directeur Général, vous aurez pour mission d'élaborer et/ou de faire evoluer les systèmes de contrôle interne de l'entreprise, en en assurant la mise en oeuvre. Votre action contribuera à garantir le respect de la réglementation et de la sécurité juridique et financière de l'entreprise. Par ailleurs, vous réaliserez des analyses globales ou plus spécifiques de management général, d'organisation, de gestion des services et agences. Vous effectuerez les contrôles sur l'ensemble de nos procédures (commerciales, comptables, budgetaires, administratives, juridiques et financières).

3/4 personnes. A 30/35 ans, de formation supérieure avec de solides bases en comptabilité (DECF, par exemple...), vous avez une expérience de la fonction d'audit de banque d'au moins 4 ans avec, notamment d'indéniables qualités de rigueur et de rédaction.

Contacter Yves le Levreur au (1) 42.89.30.03 ou adresser CV + photo + nº tél + rémunération à Michael Page Banking & Insurance, 10, rue Jean Goujon, 75008 Paris, sous réf.YLL6391MO.

Michael Page Banking & Insurance Spécialiste en recrutement Banque - Assuranc



## Conseiller de gestion

optimiser nos structures finançières en régions



Deux marques de prestige AUDI et VOLKSWAGEN. une qualité de produits et de service incontestable permettent aujourd'hui à VAG France d'être le premier importateur automobile français

Dans le cadre d'une mission très complète d'audit et d'assistance, vous intervenez auprès de nos concessionnaires et agents sur un secteur géographique déterminé. Responsable de la mise en place des structures et de l'application des méthodes financières et

comptables préconisées par la société, vous procédez à l'analyse des documents comptables et établissez les recommandations nécessaires à l'amélioration de la gestion des concessions. Vous contrôlez les projets d'investissement et veillez à leur adéquation avec la politique de la société. De formation ESC, vous possèdez 3 à 5 ans d'expérience de l'audit acquise dans un cabinet ou

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec CV, photo et prétentions à Pascal Cemeau, V.A.G. France, Division du personnel et des relations sociales, BP 64, 02601 Wilers-Cotterêts

UNE IMAGE, DEUX MARQUES



# ax specialist

**GREAT BRITAIN** 

Excellent package

THE COMPANY: A major subsidiary (T/O \$ 600 M) of one of the world's leading international service companies.

THE POSITION: Reporting to the Regional Tax Manager. with particular responsibility for all fiscal matters relating to France, you will also be exposed to other international tax regimes and involved in strategic lax planning.

THE CANDIDATE: A graduate with 3 to 5 years tax experience, you are familiar with French corporate tax and wish to expand this knowledge within an extremely international environment. For a young, mobile candidate, excellent career opportunities exist both inside and outside the tax function.

Please contact Charles SIMON-THOMAS in Paris on (1) 42.89.09.17 or send a detailed application (CV, letter and photo) quoting reference 1366/STM to NORMAN PARSONS 12, rue de Pontbien - 75008 PARIS

Norman Parsons

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

recherchent pour PARIS un

# Actuaire débutant

Au sein du secrétariat technique du Département des Assurances Collectives, il travaillera sur les études générales et actuarielles portant sur nos produits d'Assurance Vie et leur environnement.

Diplômé d'un Institut d'actueires (ISUP, ISFA, DESS ACTUARIAT), vous êtes débutant et souhaitez vous investir dans une fonction évolutive nécessitant de la riqueur, de bonnes capacités à innover et à anticiper les besoins des différents services ainsi que d'excellentes qualités relationnelles .

Si cette opportunité vous intérresse, merci d'adresser votre candidature sous réf. CL/MTP à Catherine LECHANGEUR, Gestion du Personnel BP 342-09 -75428 PARIS CEDEX 09



**ETABLISSEMENT FINANCIER** SPÉCIALISÉ DANS LE CAUTIONNEMENT

recherche pour son département engagements

### RESPONSABLE DE SERVICE etudes et analyses financières

MISSION

Suivre 15 milliards d'engagement sur plus de 6000 entreprises, petites et moyennes, en assurant la supervision d'une équipe d'analystes financiers et d'un secrétariat (8-9 personnes au total).

H/F, 30-40 cms, solide formation supérieure comptable, juridique et financière. Expérience confirmée dans une ionation d'encadre-

ment et d'analyse du risque crédit. Poste basé à Paris. Déplacements occasionnels.

Merci d'adresser C.V. et prétentions + photo à PUBLICITÉ VÉRO FRANCE 49, rue de Rivoli - 75001 PARIS Nº 50 000

#### Cabinet de Conseil International en Stratégie Marketing

recherche

## UN CONTROLEUR DE GESTION

Dépendant du Directeur Financier :

- établissement des budgets, contrôle budgétaire ; établissement et suivi de la comptabilité analytique ;
- gestion du personnel;
- administration commerciale internationale ; diplôme demandé : Sup de Co/IUT ou titulaire d'une maîtrise de gestion. 1 ou 2 ans d'expérience dans une fonction similaire ;
- anglais indispensable.

## UN CHARGÉ D'ÉTUDES QUANTITATIVES

- École de commerce : statistiques et/ou marketing ou statisticien
- Motivation pour l'étude du changement social international. - Goût pour l'informatique : micro-informatique/station de travail.
- Bonne connaissance de l'anglais (3º langue souhaitée).
- Disponibilité aux déplacements en Europe. - 3 ou 4 ans d'expérience dans le marketing et/ou les études.

Écrire sous nº 8241 - LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy - 75007 Paris

NOUS SOMMES UN IMPORTANT ETABLISSEMENT FINANCIER A MARSEILLE.

Pour participer à notre développement et y contribuer à la réussite de nos mutations techniques et organisationnelles, nous recherchons un INGENIEUR FINANCIER.

A ce poste, vous êtes chargé de la mise en place de notre système d'information financière. Egalement responsable de la conception et du développement des modèles et outils de gestion financière, vous êtes garant de l'adéquation et de la cohérence de ces outils dans le domaine de la gestion du bilan de l'établissement et des interventions sur les marchés financiers.

De formation supérieure en mathématiques et statistiques (ENSAE, ISUP), vous avez acquis de solides compétences (5 ans) en technique de calcul financier et gestion du risque.

Homme de méthode et d'organisation, ce sont vos capacités à vous intégrer dans l'équipe de projet qui feront votre réussite.

Adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions (référ. 82642) à PROJETS 12 rue des Pyramides 75001 Paris, qui transmettra en toute discrétion.



L'AMI FINANCIER de DOLE (Jura) - 30 min. de Besançon et de Dijon - recherche

## 2 chargés de clientèle

Votre mission : rattachés au DG et en liaison avec les agents commerciaux, vous prendrez en charge le développement et le suivi d'un portefeuille clients. Votre profil : 28/38 ans. Bac + 2 à 6 (droit, économie, liscalité ou formation bancaire), une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine bancaire sera appréciée. (Réf. FC 291 G)

## 1 agent commercial

Votre mission : rattaché au DG et en liaison avec les chargés de votre inssion. Tattache du 100 et en autoin avec les charges de clientèle, vous contribuerez aux actions de conseil, vente. gestion et animation de la clientèle.

Votre profil : 28/38 ans, Bac + 2, une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine bancaire sera appréciée. (Réf. FC 291 H) Rémunération à négocier selon l'expérience ; avantages, aide

Envoyez CV, photo et prétentions, sous la réf. choisie, au Florian Mantione Institut, 16 rue Battant, 25000 Besançon ; ou consultez Minitel 3615 code SOFTEL concrète à l'Installation.

Florian Mantione Anstitut



CHARGES D'AFFAIRES

--- 4 : مايصلا الراك 

Conseiller de gestion

LEVER

---

1000

ELEVER L. N. HAMM SA 4.70.000 J. 11. N. 11.1AM2 A THE STATE OF THE STATE

TETONSABLE DE SEXVICE INCO IT ANALYSIS FINANCE

-

\* \*\*

E AME CONTRACTOR OF THE PERSON charges de clientèle

management (1.5 pt ) the entire of the s

A- 80 200

POR STREET, VINCENIES

Company of the State of the Page 1822 1823

agent commercial



BANQUE LUXEMBOURGEOISE filiale d'un groupe bancaire français recherche

# hargé d'affaires

Vous avez une formation supérieure, quelques années d'expérience, une bonne compréhension des questions juridiques, fiscales et financières. Vous êtes dynamique et capable d'initiatives et vous possédez une solide culture générale et un excellent contact. Vous serez chargé de développer en France une clientèle de haut niveau, particuliers et entreprises, en lui proposant les services que notre banque commercialise. Vous participerez également à l'élaboration des nouveaux produits et services. Une extension de votre domaine d'activités vers d'autres pays européens pourra être envisagée. Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions) s/réf. 184 à

MEDIAPA 50/54, rue de Silly - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

**BANQUE** LUXEMBOURGEOISE. filiale

d'un groupe bancaire français, recherche un

## **U**pérateur **FINANCIER**

De formation supérieure, type Ecole supérieure de commerce, vous avez au moins 4 années d'expérience.

Vous souhaitez mettre à profit vos compétences, vos qualités relationnelles avec la clientèle et votre dynamisme au service d'une banque internationale en plein développement. Bien sûr, vous avez le goût de la créativité financière. Vous serez chargé d'imaginer et de rechercher des arbitrages.

Vous réaliserez le montage d'opérations financières pour le compte d'entreprises françaises et européennes et superviserez les placements de trésorerie en FRF et devises de la banque et de notre clientèle.

Le lieu de travail est situé à Luxembourg. Si vous pensez avoir le profil requis, merci d'adresser votre candidature (lettre manus., CV, photo et prétentions) sous ref. 185 à MEDIAPA 50/54, rue de Silly 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Société spécialisée dans les services et le négoce d'équipements France, Amérique du Nord (C.A. 1,5 milliard de francs) faisant partie d'un vaste groupe international dans la distribution

#### recherche

SON CONTROLEUR DE GESTION

Rattaché au PDG, il a en charge les missions :

- analyser les résultats des filiales et assurer le reporting, participer aux budgets et à leur suivi ;
- dresser les tableaux de bord et plan de financement.

grande rigueur, capacité à innover et suggérer, très disponible (déplacements en Amérique du Nord).

30 à 40 ans environ.

- ESC / HEC + 5 ans d'expérience minimum. Anglais courant.
  - Envoyer C.V. + photo sous nº 8242 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy - 75007 PARIS

### ESSELYON RESIDENCE

Contrôleur de gestion.

Bros droit du DAF, à la têle d'une petite équipe

de gestion

senior

350 KF / an

Important Groupe de Distribution de Produits Techniques, implantation nationale, en forte expansion, nº 1 dans sa branche - CA annuel supérieur à 3 milliards de francs - recherche son contrôleur de gestion.

procédures opérationnelles simples et efficaces ainsi que faire évoluer le contrôle de gestion. Il aura une bonne aptitude à la définition de cahiers des charges ainsi que de bonnes compétences en informatique, car il pourra lui êire confié ubérieurement une Direction Gestion incluant le département informatique.

Ce poste très évolutif, bosé à Lyon, sera confié à un candidat à lart potentiel d'environ 35 ans, displâmé d'études supéneures (HEC, ESSEC, ESC ou équivalent), ayant une large expérience et l'habitude du dialogue avec les opérationnels du

Une bonne connaissance de l'anglais est un plus. La rémunération proposée, de l'ordre de 350 KF/an tiendra compte de l'expérience du candidat. Merci d'égrire avec CV, sous réf. 335, à Médio-System, 55 place de la République, 69002 Lyon,

#### CHARGES D'AFFAIRES ENTREPRISES DEBUTANTS ET EXPERIMENTES

LE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE **CONFIRME** SA DYNAMIQUE DE SUCCES : PREMIERE BANQUE REGIONALE. 252 AGENCES. 3 000 COLLABORATEURS.

De formation générale ITB ou équivaient, vous serez responsable du développement et du suivi d'un fonds de clientèle entreprises. Vous assurerez la promotion d'une gamme compétitive de produits et de services

bancaires adaptés.

Bonne maîtrise des risques. Donnez un élan à votre carnère au sein d'une banque en plein

essor. Adressez pour cela votre candidature (lettre, CV et photo), sous réf. CA/LMO2, au Crédit Agricole d'Ile-de-France - Service du Recrutement - 26, Qual de la

Rapée - 75012 Paris.

## Le Monde adres

**MUTUELLE NATIONALE** RECRUTE D'URGENCE

#### CHEF DE GROUPE COMPTABLE

Niveau BTS. Connaissance informatique progiciel (mini/micro). Non cadre. salaire: 170 KF +

> Ecrire sous réf. « SP » à MNPL 29, rue Turbigo 75002 PARIS

> > 2 COLLABORATRICES

Se présenter : lundi, mardi, marcredi 15 h à 18 h. A.M.P. 9, na de Trivies 75009 Peris

ORGANISME SOCIAL

recherche pour son SERVICE FORMATION

1 ANIMATEUR

H/F

## LE SERVICE HYGIÈNE SANTÉ ENVIRONMEMENT DE LA VILLE DU HAVRE 200 000 habitants

VOUS ETES : VOUS ETES:
De formation universitaire à
dominante biologie de niveau
mainise, complésée par un DEA
ou DESS Écologie.
Vous possédez un sens
confirmé du délogue multiparteneires et un intérêt cartain
pour les techniques modernes
de communication.

Placé sous la responsabilité du Directeur de Service, vous serez chargé de le mise en seuvre d'actions de prévention,

romement. NOUS VOUS PROPOSONS :

d'ingénieur subdivisionneire par vole de mutation. Détachement ou en qualité d'auxillaire.

Le traktement arquel brut de début est de 98 798 F avec possibilité d'évolution de carrière auquel s'ajourent une prime technique équivalente à 40 % du traitement but mensuel et une prime de fin d'armée. Un aupolément familial pour enfants à charge ex éventuellement versé. Si vous êma inféreséfal, vous pourrer obtenir de plus amples renseignements en consultant le Minital :

renseignements en consulta le Minital : 35-41-48-46 scoès public.

35-41-48-46 scobs public.
Les lettres de candidatu
manuscritoe devront àt
adressées à :
M. le Député,
Maire du Have
Bureau Gestion des Emplois
et des Carrières
Madame GUZMAN
BP 51, 78084 Le Have Cadax
Accompagnées d'un CV
et de la copie des déplimes,
au plus tard pour la

u plus tard pour le 15 MARS 1991 SOCIÉTÉ D'ÉDITION

DOCUMENTALISTES Libres de suite pour réalisation d'un guide.

gestion du personnel ; responsabilité secteur accueil, secrétariat et senices généraux ; relations avec corres-pondants extérieurs.

Le Comité Médical pour les Exités recherche pour son clepensaire de soins

SA RESPONSABLE

**ADMINISTRATIVE** 

A TEMPS PLEIN

ste à pourvoir rapidement, candidature et CV à : Patrick AUGUST acteur du COMEDE BP 31 272 Le Kremin-Bioline Cedex

## propositions commerciales

LA COLLE votre marché d'avenir

Une entreprise suisse cherche un importateur désirant assurer la distribution de colles et d'adhésifs exceptionnels sans équivalent sur le marché mondial.

Ces produits (conçus pour coller, luter, sceller et assembler) s'adressent à l'industrie, à l'artisanat et aux commerces spéciali

Vous êtes intéressé? Prenez alors contact avec S. Kisling et Co SA, M. H.-P. Tanner, case postale, CH-8010 Zurich.

T61: (19-411) 437-80-80, fax: (19-411) 437-82-05, télex: + 45-822-032 kielch.

Merci de joindre une attestation de solvabilité à votre demande,

## UN DIRECTEUR RÉGIONAL

#### **DEMANDES** D'EMPLOIS

J.F. 27 a., maîtrise A.E.S. trilingue + 2 ans C.N.R.S. Chge Combé nation. + 1 sn. Direct. agence intérim, ch. posts respons. 47-45-44-33 jnée.

J.F. 40 ans, cherche poste D.G. os BYTERNATIONAL Préf. PME/PMI ou Elala, Paris ou banisos ouest. Grande école, exp. grand group, créstion PMI réuseis. Rep. LE.E., 21, rue de Seine 9.2100 Boulogne Tél. 49-10-02-82 SOCIÉTÉ DE GESTION D'ÉTABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVÉS CHEF DU PERSONNEL

## JOURNALISTE

i. 36 a., bil. angl., 9 a. mp. édecteur quotid. et périod. secrét. de rédect.; édition. D.E.A. Inflo et Comm. D.E.S.S. prassa angloph. Étudie tte propos. Lib. de suite. Tél. 40-38-64-42

UN CHARGÉ DE FORMATION

Tél, 43-04-42-41 CONTINUE (Niveau Bac + 2)

# Tel. 47-32-92-90, p. 11201 Joindre un curriculus vitte

automobiles

(moins de 5 CV) A VENDRE

OS IQUA TURBO DIESEI, CONFORT nov. 88, mod. 89. Blev lagon métel, Alerme, ferm électr., tatouage. 1º mein. 118 000 km, 71 000 F. 39-90-06-16 après 19 h.

Bonne mattrise du Droit du Travail exigée (piveau minimum OUT) Expérience appréciée. Tél. au 47-38-11-75 M= AZAMBOURG pr r.-v

de 5 à 7 CV

A vendre
MERCEDES 190 E
7 CV. 5 vit. 1987
87 000 km, ABS, alarme.
Brun méral. 85 000 F
Tél. 42-00-31-00 (15-18 h)
+ 40-72-83-12 (ap. 18 h)

VENDS BX 14 TGE, année 8 peinture métal., 1º main, éte impeccable. 25 000 km Garantie constructeur 12 mois

de 8 à 11 CV

A vendre URGENT BMW 318 I Jamier 1989, 18 000 km Delphine métallisé, toi ouvrant électr., rétro

A VENDRE ALFA ROMEO 90, 2 lt., Injection. Année 1985. Tos options. 37 345 km. 38 500 F. A débattre. T. 48-21-25-77, à part. 19 ls.

plus de 16 CV A vendre URGENT PORSCHE GARRERA 2

a unworst. Spent. and 20
14 000 km, gris métal.
Options : pont autoblo
quant, cuir souple, climati
seur, slarme.
Prix: 415 000 F
Tél. : 48-24-05-81
ou 42-42-04-52
demand. M. BASSANT

Env. CV à M<sup>--</sup> la Présidente UFJT He-de-France 10, r. du Volga 75020 Pari

PURRE AT I MAN.
PORTE MAILLOT (pche)
Clair, aérá, 5º étage.
Très bel appartement
anv. 133 m², dble living
45 m² environ, 2 chòres,
cués. a.d. bns, chò, sce. Asc.
Très bon plan.
146-22-03-80
43-59-68-04, p. 22

J.H. 24 a., dég. O.M., bas + 2, parient et écrivent l'angleis (vicu un en Angleterre), cherche place commercial, acceptarait

J.F. 28 ans, bsc + 5, anglals, italien, all., 1<sup>st</sup> exp, en communication, ch. poste de Chargé de Projet dans ur assulas de communication.

## STANDARDISTE

expérimentée gue angleis, recherch foi 5-6 heures per jou Tél. 43-55-77-51. Deme 53 pas cherche trav

Deme 53 ans cherche traval près personne seule comme garde-malade, dame de compagnie. Borne présentation, sérieuses références. Accepte responsabilités, déplacements, voyages. Souheite logement indépendant. 761: 45-51-58-72. . . après 21 haures.

L'AGENDA

Conférences

COURS D'ARABE EXTENSIF : matinde et soiré du 4 mers eu 29 juin. AFAC : 42-72-20-88 Cours

Elève à l'École normale supérieure donns des cours de français tous nivasus (méthodologie, écrit et oral).
Tél. (soir) 40-49-09-27

**COURS D'ARABE** Meubles

BNIC AMEUBLEMENT

ous offre dee prix secrifi eur un grand choix de selons 33, rue du Fg-St-Antoine 75011 Peris. T6. : 43-07-42-52 Vidéo

V.O. ONLY

apécialista du vidéodisc v.o. en Europe (Pal, NTSC Plus de 2 500 titres ponibles immédiateme Ouvert 7 jours sur 7. 25, bd de la Somme 75017

## Le Monde L'IMMOBILIER

#### appartements ventes

3° arrdt

BD DU TEMPLE leau 4 poes, tt cft. Libre Flogement occupé, 2 poes, cuisire, L'ensemble : 2 300 000 F. namo Marcadet 42-52-01-82

8° arrdt T&I, l'apr.-midi : (16) 47-57-33-36.

Prop. vend STUDIO 27 m² dans immouble classé. Rue La Boétle (8\*). 1 P., s.d.bns, kitchenstte.

17° arrdt

**BONNE AFFAIRE** DANS IMM. NEUF STAND 3/4 P. + dble park. Rens. 42-27-06-90 (hres burx)

non meublées

18° arrdt RUE YAUVENARGUES

M' MARCADET

Beau 2 pces, tout confort, 48m², impec. 850 000 F. RUE CUSTINE Beau 3 pces, tout confort refait neuf. 1 250 000 F. RUE LAMARCK Seeu 4 poes, it oft, imm. p. de t. 2 400 000 F. Immo Marcadat. 42-52-01-82

20° arrdt

F 3, 64 m². Dens immeuble pierre-de-taile. 1º étage. Proche métro(a) et tous commerces. Feibles Charges. chaufage individuel. Idéel profession fibérale. Prix : 1 100 000 F. Tél. : 43-60-82-44.

Seine-et-Marne

MARNE-LA-VALLÉE NOISIEL F4, 85 m² + box fermé, 100 m du RER, prodmité école et commercès, loggia sur allés forestière en zone piétorna. Prix: 720 000 F. 76i.: 80-17-15-44 ap. 19 b.

91 - Essonne

VIRY-CHATRLON (91)
Part. VEND très bei appert.
type 73. Résidence standing.
Entrée, séjour, cuisine
aménagée chêne masaif,
2 chambres, débarras, salle
de bairs, w.-c. couleur.
Proche buttes commodités
(écoles, commerces).

92 Hauts-de-Seine SCEAUX CENTRE pée, balcona, cave, garage. 3 200 000 F. 46-61-65-25.

achats

Part, vends pevilion T4 dans lotissement. 80 m³ garage, jardinst, terrasse. Pris: 550 000 F. Tél.: (91) 64-04-16 (bur.) (91) 51-87-66 (après 19 h).

Sortie AMBOISE, direct, Tours PAVILLON F.A, récent, 110 m² S/sof compl. sami-amené. Garage Terr. 3 000 m², ant. clos. Vér. allu Chasil. gaz + Pet. meison indépend Prix: 850 000 F

non meublées offres

Région parisienne SEVRES CENTRE

demandes

Paris EMBASSY SERVICE 8, ev. da Messina 75008 Paria recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VEDES ou MEUBLÉS HOTELS PARTIC. PARTS

Tél. : (1) 45-62-30-00

ETRANGER Part. rech. en Tunisie location 1 en ou plus. Début septembre 1991. Vitte vide ou meublés. Calma. 4 P. svec garage. Région La Marza ou Nabeul Tél. 43-89-11-31

meublees

demandes

URGENT rach, pour dirigaents étrangers d'importants groupes anglo-sexone LUXUEUX APPARTEMENTS MEDLÉS DURÉE 1 A 2 ANS. LOYERS GARANTIS. TÉL : (1) 45-27-12-19

RÉSIDENCE CITY

bureaux LocationsEXCEPTIONNEL ISSY-LES-MOBLINEAUX (RER)

Bureeux : 210 m², Immer neuf, Installations téléph ques privées, 7 bureaux sanitaires. Bail: 9 ans, rests à courir 6 ans. Loyer: 21 110 F HT Mensuel (charges comprises) Raprise: 350 000 F (sans con

**BOMICILIATIONS** SARL - RC - RM Constitution de Sociétée démarches et tous service lermanences téléphonique

43-55-17-50

Rech, URGENT 100 à 120 m² Parie priféré 5-, 6-, 7-, 14-, 16-, 16-, 12-, 8-, Pelement compt. 48-73-48-07

YOUS DÉSIREZ YENDRE un immeuble, un appart. ou une boutique.

A PARTIR DE 50 F HT/mois Votre ADRESSE COMMERCIALE PARIS 1-9 8 12 15 17 L LOCATION DE BUREAUX. INTERDOM 43-40-31-45.

# MARCHÉS FINANCIERS

L'enquête annuelle de l'UFB-Locabail

## Les PME-PMI continuent à investir malgré le ralentissement de l'économie

L'année 1990 est restée largement positive pour les PME-PMI, même si un premier ralentissement de la croissance a été observé par rapport aux années de haute conjoncture (1988-1989), révèle l'enquête annuelle d'UFB-Locabail, numéro un du crédit-bail mobilier en France, menée auprès d'une dizaine de milliers d'entreprises de six à deux cents salariés.

La moindre progression de l'ac-tivité des PME-PMI en 1990 n'a pas eu de répercussions sensibles sur leurs efforts d'investissements réalisés dans le courant de l'année réalisés dans le courant de l'année. Toutefois, les plus petites des PME se sont montrées davantage réticentes à investir. D'une manière générale, le niveau des carnets de commandes était, fin 1990, identique à celui de fin 1989. Quant aux perspectives pour 1991, les chefs d'entreprise se montrent naturellement moins se montrent naturellement moins optimistes : ils anticipent de nouveaux ralentissements de la croisimportantes au niveau de la rentabilité et des effectifs qu'à celui des investissements, sur lesquels ils ne comptent pas marquer un arrêt brutal, même si la progression sera plus modérée.

De son côté, l'enquête de conjoncture du Crédit d'équipe-ment aux PME (CEPME) révèle également le maintien de l'effort d'investissement. Les patrons, toutefois, craignent une baisse de la demande et ne tablent plus sur un renversement rapide de la tendance, la crise du Golfe ayant été seulement le révélateur d'un ralentissement général de l'économie plus que son point de départ.

Les deux enquêtes se rejoignent sur le diagnostic pessimiste pour le bâtiment et les travaux publics, avec une baisse des effectifs et de

**UNIVERS ACTIONS** 

Assemblée Générale

tuelle du Crédit Agricole.

90 boulevard Pasteur - 75015 Paris.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Les actionnaires de la SICAV UNIVERS ACTIONS sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 mars 1991, à 16 heures 30,

Cette Assemblée Générale aura principalement

pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1990.

Pour tout renseignement complémentaire, les

actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habi-

SEGESPAR TITRES GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

INFORMATION

INTERSELECTION FRANCE

SICAV DOMINANTE ACTIONS FRANÇAISES

DIVIDENDE 1990: 20,16 F, mis en paiement le

RÉINVESTISSEMENT DU COUPON : En

an sur 5 ans, coupon net réinvesti.

24 janvier 1991 (+ crédit d'impôt de 3,27 F pour les personnes physiques, ou de 3,32 F pour les personnes

exonération de droits d'entrée jusqu'au 24 avril 1991. PERFORMANCE AU 28/12/1990: + 10,18 % par

OBJECTIFS DE PLACEMENT: Investissement en

valeurs françaises dont 60 % d'actions minimum.

Le dividende distribué bénéficie de l'abattement sur

les revenus de valeurs françaises de 8 000 F pour une personne seule ou de 16 000 F pour un couple marié.

SICAV

les services, l'un des secteurs moteurs en 1990, avec un rythme de développement supérieur à la moyenne, la croissance se ralentira en 1991 mais restera positive, sauf pour la micro-informatique, littéralement sinistrée.

Enfin, l'UFB-Locabail signale une montée générale des impayés, surtout dans les entreprises créées depuis 1987, avec une extension de la pratique des dépôts de bilan « secs », c'est-à-dire sans avertissement préalable. Ce phénomène, qui oblige de plus en plus d'éta-blissements spécialisés dans le crédit à l'équipement à instituer d'importantes provisions pour créances douteuses, est aussi relevé par la Société française d'assurance-crédit (le Monde du 22 (évrier).

#### FRANÇOIS RENARD

□ La FNTP demande le lancement d'un emprunt d'Etat. — La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a demandé, le 24 février, le lancement d'un emprunt d'Etat obligatoire émis auprès des particuliers qui mobiliserait l'épargne nationale pour soutenir le développement économique et l'emploi. Pour la FNTP, cet emprunt d'Etat serait remboursa-ble à échéance de trois ans, comme celui lancé en 1983 par M. Jacques Delors. La FNTP explique sa démarche par ses craintes de voir bientôt prises des décisions de réduction de l'investissement public. Selon son président, M. Philippe Levaux, les réductions concernant les investissements en équipements du pays portant sur les mesures nouvelles ins-crites au budget de 1991 passeraient de 10 % à 30 %. Les annulations budgétaires de 1984 s'étaient tra-duites par un recul de l'activité de 8,7 % pour les travaux publics et par la suppression de 27 000 emplois.

Information

**SICAV** 

#### BILAN HEBDOMADAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE

| 14 倍                                                           | vnier 1991 |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Total actif                                                    | 641 953    |
| dont<br>Or                                                     | 161 543    |
| Disponibilités à vue à l'étranger                              | 117 548    |
| Eas                                                            | 54 830     |
| Avances au Fonde de stabilisa-<br>tion des changes             | 14 692     |
| Or et autres actifs de réserve à recevoir du Fonds européen de |            |
| coopération monétaire                                          | 55 369     |
| Concours au Trésor public,                                     | 41 330     |
| Titres d'Etat (bons et obligations)                            | 39 466     |
| Autres titres des marchés moné-                                | - 1        |
| taire et obligataire                                           | 860        |
| Effets privés                                                  | 104 764    |
| Pittore are normally recommended                               | 2E 442     |

ments astraints à la constitution 25 439 Compte courant du Trésor public. 62 553 Reprises de liquidités .. Compte spécial du Fonds de staon des changes - Contre-7 827 Ecus à livrer au Fonds européen

182 056 avoirs publics en or... TAUX DES OPÉRATIONS Taux de la demière opération sur appel d'offres Taux des pensions de 5 à 10 jours 9.25 5

Réserve de réévaluation des

#### Le CBV souhaite une montée en puissance rapide du système RELIT

La Conseil des bourses de valeurs (CBV) a souligné sa voionté de « voir la montée en puissance du système RELIT (règlement livraison titres Informatisé) s'effectuer aussi rapidement que possible ». Le conseil, qui s'érait réuni les 30 janvier et 20 février, a considéré que l'idée consistant à retarder la généralisation du système RELIT jusqu'à la suppression du marché à règlement mensuel devait être « écartée ». Rappelant qu'une évolution ide ». Rappelant qu'une ávolution est « indispensable » mais ne dolt pas être précipitée, le CBV a expliqué que « l'insteuration d'un marché unique au comptant n'est concevable que précédé de la mise en place de systèmes appor-tant à tous les investisseurs des avantages de souplesse et de liquidités équivalents à ceux de l'actual règlement mensuel».

D'autre part, le CBV a formé trois groupes de travail chargés de concevoir les dispositifs futurs de substitution au marché à règlement mensuel. Aucun délai précis n'a été fixé pour l'évolution des marchés, mais lo CBV estime que l'horizon fin 1993 « apparaît le plus raisonneble ».

#### PARIS, 25 février 1

Optimisme prudent La Bourse de Paris a, lundi. salué positivement le déclarichement de l'offensive terrestre des armées coalisées au Kowelt et en Irak, tout en observent une certaine modéra-tion qui n'avait pas forcément été de mése jors du début des hostilités

en cenur o apres-mon, i avance de l'indicateur de la place n'était plus que de 1.73 %. Plus tard dans la journée, peu avant le début des transactions à la Bourse de New-York, l'indice CAC 40 gagnait 1.75 % sur son niveau de clôture

sur une guerre de courre durée. La paix, selon les experts, pourrait être le facteur de relance des économies occidentales, relance qui serait su-mulée par un environnement des taux d'intérêt bien disposé. La détente du loyer de l'ergent étant toujours envisagée aux Etats-Unis, en France et en Espagne.

Sur le marché de l'or, le lingot gagnait 550 francs à 59 500 francs, le napoléon perdait un franc à 398 francs.

## TOKYO, 25 février 1

Au plus haut depuis août

La Bourse de Tokyo a fortement progressé lundi, l'indice Nikkei affichant en clôture un nou-veau record en s'établissant au veau record en s'établissant au plus haut de l'année, sur l'espoir qu'un succès des alliés dans la bataille terrestre mettra rapidement un terme à la guerre du Golfe. L'indice Nikkei s'est apprécié de 559,95 points à 26 482,76, soit un gain de 2.16 %. Le volume des transactions s'est légèrement étoffé, passant de 650 millions vendredi à 680 millions.

ete due autant au manque de ver-deurs qu'à le pression des ache-teurs. Les fonds de placement sont en nette progression et les quatre grandes sociétés de cour-tage sont convaincues que la guerre sera vite terminée, a-t-il ajouté.

| VALEURS                                                                                                | Cours du<br>22 février                                                    | Cours de<br>25 février                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Akti Bridgesone Cacon Fig Bank Honda Motors Massushita Electro Missubski Hesty Sony Cop. Toyota Motors | 690<br>1 130<br>1 410<br>2 510<br>1 370<br>1 780<br>822<br>6 750<br>1 790 | 759<br>1 150<br>1 500<br>2 520<br>1 410<br>1 830<br>839<br>6 920<br>1 830 |

## FAITS ET RÉSULTATS

Us patros français pour la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Club Méditerranée a réalisé, au cours de l'exercice 1989-1990, un bénéfice de 395.4 millions de francs, en augmentation de 8.3 % par rapport à l'exercice précédent. La marge brute d'autofinancement s'est étevée à 819.2 millions de francs (+ 6.9 %). D'autre part, pour compenser la chute de la demande due à la guerre du Golfe, qui a déjà causé un manque à gagner d'une soixantaine de millions de francs, le Club envisage d'avancer d'un mois l'ouverture de ses villages de vacances de Vittel, de Grèce et d'Espagne et de faire fonctionner tous ses villages de montagne.

Us patros français pour la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, eté en nomé président de la firme américaine Grace. Soccialty Chemicals. Il est le premier Français et le premier Européen à occuper la première place à la tête de cette multinationale. Il avait auparavant dirigé la filiale française du groupe, puis avait «chapeaute» s'Europe, du QG de Grace, à Lausanne (Suisse). WR Grace Company, avec un chiffre d'affaires de 6,75 milliards de dollars, est leader mondial sur le marché des emballages et des spécialités chimiques.

Un nouveau patron français pour la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace. — M. Jean-Louis Grèce, cinquante-neuf ans, été nomé président de la firme américaine Grace Soccialité che nomé président de la firme américaine Grace Soccialité che nomé président de la firme américaine Grace Soccialité che nomé président de la firme américaine Grace Soccialité che nomé président de la firme américaine Grace

montagne.

C Marceau Investissement va preadre le contrôle d'Acto. – Marceau Investissement, le holding de M. Georges Pébercau, va prendre, en deux temps, le contrôle d'Acto, conglomérat diversifié (immobilier, distribution, industrie) inscrit au second marché et basé à Grenoble. Les dirigeants actionnaires d'Acto vont dans un premier temps apporter les 51 % qu'ils détiennent à un holding en cours de formation, avant de rétrocéder détiennent à un holding en cours de formation, avant de rétrocéder 49,9 % de celui-ci à Marceau Investissement. En outre, le holding de M. Pébercau dispose d'une promesse de vente du solde (50,1 %) du capital pour une période de dix-huit mois. Le prix d'achat des 49,9 % est fixé à 185 francs par action.

La France et l'Allemagne ren-forcent leura positions dans la potasse. – Les sociétés française EMC et allemande Kali und Salz (groupe BASF) s'apprétent à pren-dre le contrôle total de la mine de potasse canadienne de Clover Hill, dont ils commercialisaient déjà la totalité de la production à travers leur filiale commune Potacan. totalité de la production à travers leur filiale commune Potacan. EMC et Kali und Salz ne détenaient jusqu'alors que 40 % du capital de la mine, le solde étant détenu par la société Denison Mines, qui assurait les fonctions d'opérateur industriel. La décision des groupes européens a été motivée par la mise «en défaut » de la société exploitante de la mine, celle-ci n'ayant pas honoré une de ses échéances financières.

il Un nouveau patron pour Thom-son vidéo équipement. – M. Francis Héricourt, quarante-deux ans, ancien élève de l'Ecole polytech-nique et de l'Ecole nationale supé-rieure des télécommunications, a été nommé PDG de Thomson vidéo équipement à compter du eté nomme PDG de Thomson vidéo équipement à compter du lu mars 1991. Il succède à M. Claude Dumas-Pilhou, qui avait souhaité, pour convenances personnelles, mettre fin à sa collaboration avec le groupe Thomson. M. Héricourt a aussi été nommé vice-président du Broadcast group de Thomson Consumer Electronics, filiale électronique grand public du groupe Thomson.

Sharp va prodnire des écrans à cristaux liquides aux Etats-Unis. Le groupe japonais Sharp corp. commencera à produire en décembre prochain aux Etats-Unis des écrans à cristaux liquides (LCD) pour les ordinateurs personnels. Un des leaders japonais de l'élec-Un des leaders japonais de l'élec-tronique mais aussi un des grands spécialistes mondiaux des écrans LCD, Sharp sera la première firme nipponne à produire des LCD aux Etats-Unis. La production sera de 300 000 unités la première année et de 500 000 la deuxième. L'in-vestissement initial pour les usines et les équipements de production sera de 14 millions de dollars (71 millions de francs), puis de sera de 14 millions de dollars (71 millions de francs), puis de 16 millions (81 millions de francs) dans une seconde phase. La responsabilité de la production américaine de LCD sera confiée à la division Sharp Microelectronics Technology Inc. de Camas, située à côté de Portland, dans l'Etat de Washington.

## **PARIS**

| Se                                                                                                                                                                                               | con                                                                                                                                     | d ma                                                                                                  | rché                                                  | (sélection)                                                                                                                        | ·                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                          | Cours<br>préc.                                                                                                                          | Dernier<br>cours                                                                                      | VALEURS                                               | Cours<br>préc.                                                                                                                     | Demier<br>cours                     |
| Alcasal Citizes Armust Associes Asystel B.A.C. Bigue Verne (ex BICM) Botron (Ly) CCAL-de-Fr. (C.C.1) Ceberson Cardii C.E.G.P. C.F.P.I. CONLIM. Codetour Comereg Conformes Creeks Desphin Desphin | 3300<br>256<br>105<br>167<br>309<br>194<br>998<br>388<br>564<br>180<br>283<br>50<br>865<br>279<br>289<br>810<br>245<br>20<br>392<br>775 | 3319<br>265<br><br>172<br>820<br>391<br><br>564<br>180<br>282 20<br>855<br><br>289<br>833<br>275 80 d | Groupe Ongry Gaintol LC.C                             | 555<br>555<br>236<br>237<br>130<br>723<br>110<br>280<br>55 15<br>153<br>122<br>380<br>356<br>300<br>174 90<br>93<br>95<br>95<br>95 | 505<br>527<br>225 13<br>136<br>7 18 |
| Denachy Worns Ce Decquerne et Giral Devenisy Devenisy                                                                                                                                            | 390<br>250<br>1004<br>299                                                                                                               | 400<br>247<br>1012<br>388 10                                                                          | S.M.T. Goupi<br>Sopra<br>Thermador H. [Ly]<br>Unilog. | 175<br>205<br>260<br>170                                                                                                           | 175<br>257<br>175                   |
| Dolisos<br>Editions Bellond<br>Europ. Propulsion                                                                                                                                                 | 149 90<br>250<br>360<br>126                                                                                                             | 150<br>250<br>365                                                                                     | Viel et Ce<br>Y St-Laurent Groupe<br>LA BOURSE        |                                                                                                                                    | 700<br>INITEL                       |

MATIF Notionnel 10 %, - Cotation en Nombre de contrats: 56 554.

| COURS                | ÉCHÉANCES        |             |              |                  |  |
|----------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--|
|                      | Mars 91          | 1 Jain 9i   |              | Sept 9!          |  |
| Dernier<br>Précédent | 104,90<br>104,92 |             | 5,42<br>5,44 | 105,60<br>195,40 |  |
|                      | Options          | sur notionn | el           | •                |  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS      | DE VENTE         |  |
| The Distriction      | Mars 91          | Juin 91     | Mars 91      | Juin 91          |  |

**CAC 40 A TERME** 

| Mars           | Avril          |
|----------------|----------------|
| 1 733<br>1 728 | 1 743<br>1 731 |
|                | 1 733          |

#### **CHANGES**

Dollar: 5,144 1

Le dollar s'échangeait en hausse lundi 25 février après le lancement de l'offensive terrestre en Irak. A Paris, la monnaie américaine s'échangeait à 5,144 francs contre 5,0765 vendredi à la cotation officielle. Cependant, l'essentiel de la hausse est intervenue vendredi dans la soirée à New-York. Lundi matin, les cours des devises étaient relativement stables, et les transactions limitées.

FRANCFORT 22 février 25 février Dollar (en yens). 130,85 132,13

MARCHÉ MONÉTAIRE 

| BOURSES                                                     |  |         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|
| PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90)<br>21 février 22 février |  |         |  |  |  |  |
| Valeurs françaises Valeurs étrangères                       |  |         |  |  |  |  |
| (SBF, base 100 : 31<br>Indice général CAC                   |  | 456,37  |  |  |  |  |
| (SBF, base 1 000 :<br>Indice CAC 40                         |  | 1716.88 |  |  |  |  |

Otto gar ing

竺

2.30 July 4

**NEW-YORK (Indice Dow Jenes)** 21 février 22 fevrier 2 891,83 2 889,36 LONORES (Indice a Financial Times a) | 21 feb ner 22 feb ner 100 valeurs | 2 feb ner 22 feb ner 100 valeurs | 2 312,49 | 2 314,30 | 30 valeurs | 1 844,60 | 1 846,70 | Mines d'or | 130,28 | 127 | Fonds d'Etat | 85,72 | 85,57 FRANCFORT 21 février 22 février I 566.32 | 1 582,52 

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|           | COURS OU JOUR |         | UR MOIS |          | DEX   | X MOSS | SIX    | MORS   |
|-----------|---------------|---------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|
|           | + bea         | + band  | Rep.+   | on qeb - | Rep.+ | oz dép | Rep. + | ca đặp |
| \$ EU     | 5,1415        | 5,1435  | + 108   | + 118    | + 210 | + 230  | - 83   | + 738  |
| \$ can    | 4,4554        | 4,4610  | - 30    | - 2      | - 69  | - 9    |        | - 21   |
| Yen (100) | 3,8877        | 3,8922  | + 29    | + 57     | + 62  | + 103  |        | + 404  |
| DM        | 3,4016        | 3,4052  | + 4     | + 22     | + 8   | + 33   | + 65   | + 127  |
|           | 3,0182        | 3,0211  | + 1     | + 16     | + 3   | + 29   | + 52   | + 113  |
|           | 16,0097       | 16,5412 | - 38    | + 87     | - 19  | + 154  | + 91   | + 559  |
|           | 3,9672        | 3,9718  | + 31    | + 48     | + 67  | + 95   | + 286  | + 356  |
|           | 4,5440        | 4,5498  | - 133   | - 76     | - 264 | - 177  | - 648  | - 521  |
|           | 9,9642        | 9,9732  | - 311   | - 266    | - 620 | - 546  | - 1327 | - 1167 |

#### **TAUX DES EUROMONNAIES**

| DM |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                     |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Ves 8 344 Dal 8 344 Florin 8 344 Florin 8 7/8 FS 8 1/8 L(1 000) 12 1/4 L(1 13 11/16 Franc 9 1/8 | 8 1/4 7 15/16<br>9 8 13/16<br>9 1/8 9 1/4<br>8 3/8 8<br>13 1/4 12 1/4<br>13 15/16 13 5/16<br>9 3/8 9 1/4 | 8 1/16 8 1/8<br>8 15/16 8 15/16<br>9 1/2 9 1/4<br>8 1/8 8 1/16<br>12 3/4 12 1/4<br>13 7/16 13 1/16<br>9 3/8 9 5/16 | 9 1/16 8 15/16<br>9 1/16 8 15/16<br>9 1/2 9 3/16<br>9 1/2 9 3/16<br>12 3/16 12 5/16 | 9 L/16<br>9 U/16<br>9 7/16<br>7 7/8<br>12 1/2<br>12 7/16 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.





Conjuguons nos talentS.



• Le Monde • Mardi 26 février 1991 31

# MARCHÉS FINANCIERS

scond marché

(manges

| The column   The   | The column   The  | BOURSE DU 25 FEVRIER  Comurs resievés à 13 h 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The column   The   | COMPTANT (1977)    19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compon VALEURS Cours Premier Domier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | glement men               | suel                                                                  | Companies VALEURS Cours Promier Demain % cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COMPTANT   California   Table   Tabl   | Comparison   Com  | Sent   | 271 90   270   213 10   +0 57   370         | Lylings                   | 10                                                                    | +3 75   158   Food Medic   155   159 10   159 10   159 10   128   17   17   17   17   17   17   17   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Collegetions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 Codeset 107 107 112 + 4.67 725 Labitat. 570 Codes. 578 583 582 + 0.89 2420 Lab. Ballon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 780 800 812 +4 10 250<br>2515 2515 -176 H10 | Sed Chile 254   253   264 | + 3 84 18 Emr. Rand. 18 30 12 18 00<br>+ 0 42 39 Epho Bay 38 38 37 99 | 5   -137   124   Yasasanch   125 50   127 50   127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50   1 127 50 |
| CONTRACTORS  CONTR | COLOG STATE   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   101   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | WALTING S % du MALTING Cours D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ernier Cours Derpier                        |                           |                                                                       | Emission Rachet Emission Rachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Etats-Uniar (1 ustd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Easter   1000 intest   4541   4548   4540   75   75   75   75   75   75   75   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compared   Compared | Morx                                        | AEG.                      | Accilion                                                              | 128894 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   128994 51   1289 |

# Le Monde

Après la saisie du matériel d'une télévision pirate

## Violences et pillages à la Réunion

Plusieurs quartiers de Saint-Denis-de-la-Réunion ont été le théâtre de violences et de pillages, samedi 23 et dimanche 24 février. D'épaisses fumées d'incendies s'élevaient encore, lundi, au lever du jour et, dans la matinée, de nouveaux affrontements opposaient des groupes de jeunes aux forces de l'ordre dans le quartier populaire du Chaudron. La saisie du matériel d'une télévision pirate est à l'origine de ces violences.

#### **SAINT-DENIS**

de notre correspondant

Pour la seconde fois en moins
d'un an, une manifestation de soutien à la télévision privée FreeDom a donné lieu à des scènes
d'une violence extrême dans les
rues de Saint-Denis-de-la-Réunion
tout au long du week-end.

Samedi après-midi, en plein centre de Saint-Denis, une quaran-

L'ESSENTIEL

ÉTRANGER

le congrès de Solidarité

président du syndicat .

L'épidémie

de choléra

en solitaire

Voile

M. Marian Krzaklewski, nouveau

Après le Pérou, des menaces

pour les autres pays d'Amérique

La guerre

du Golfe..

taine de policiers et de CRS avaient été blessés par des jets de galets au cours d'affrontements sporadiques avec quelques centaines de manifestants qui avaient bravé l'interdiction préfectorale. Dimanche, des manifestants ont tenté d'utiliser un rouleau compresseur pour démolir l'entrée de l'hôtel des impôts. Au cours de la nuit de dimanche à lundi, après la saisie et la mise sous scellés, à la demande du Conseil supérieur de l'audivisuel (CSA), des émetteurs de Télé Free-Dom dans la matinée de dimanche, la situation virait à l'émeute avec des actes de pillage dans le quartier populaire du

Chaudron,
Unanimes, il y a encore quelques semaines, pour soutenir l'action du patron de Free-Dom, M. Camille Sudre, afin de trouver un compromis pour la survie de la première télévision privée d'outre-mer, les principaux dirigeants de l'île ont vivement condamné, lundi matin, les saccages.

Ces scènes de violence ont mis le maire socialiste de la ville. M. Gilbert Annette, dans une position inconfortable. M. Sudre est en effet son troisième adjoint, et la télévision privée ne lui avait pas ménagé son soutien lors des élections municipales de mars 1989. Un peu dépassé par les événements, M. Annette, sous la pression d'autres élus de sa majorité, devrait reconsidérer la position de M. Sudre au sein de son équipe municipale. Ces derniers jours, le président de Free-Dom avait multiplié les appels à la « révolte » et à la « résistance » à longueur de journée, n'hésitant pas à utiliser des morceaux choisis de musique militaire pour agrémenter ses slogans. Les animateurs de sa radio lui ont même décerné le titre de « général Sudre », galvanisant les « combattants de la liberté ».

Ces événements - les plus graves depuis 1973, - dépassent largement le seul cadre de la défense de cette télévision privée qui émet sans autorisation légale depuis plus de cinq ans. Ils sont l'expression d'un malaise social qui affecte les couches les plus jeunes de la population : celles qui n'ont d'autres perspectives que le chômage ou le revenu minimum d'insertion

(RMI).

Le préset de la Réunion.

M. Daniel Constantin, a déclaré, lundi, que l'île « n'a pas besoin d'un tel climat de violence et d'insécurité, ni pour son équilibre social, ni pour ses libertés, parce que ces libertés sont garanties. Ces débordements ne sont pas un soulèvement de la population réunionnaise, mais le fait de deux à trois

cents personnes ».

## ALIX DIJOUX | listes protestants. - (AFP.)

## Le pacte de Varsovie a dissous ses structures militaires

Réuni à Budapest

Les ministres des affaires étrangères et de la défense des pays membres du pacte de Varsovie ont décidé lundi 25 février à Budapest de prononcer la dissolution de la structure militaire de l'ancien bloc socialiste.

Plusieurs fois retardée à la demande de l'URSS, cette session du comité consultatif avait été saisie d'une proposition de M. Gor-batchev, transmise aux Etats membres le ! I février, visant à liquider avant le 31 mars le haut commandement « unifié » du pacte, dont le siège est à Moscou, ainsi que son état-major, que dirige le général soviétique Vladimir Lobov. Selon des experts est-européens qui ont siégé samedi et dimanche à Budapest, le document final de la session a mis fin aux obligations mili-taires du pacte, qui prévoyait dans son article 4 « une assistance immédiate » en cas d'agression « contre un ou plusieurs des Etats signataires (...) par tous les moyens qui lui sembleront nécessaires, y

armée ».

En revanche, l'avenir de la structure politique du pacte devra faire l'objet de nouvelles consultations et ne sera tranché que lors d'une prochaine session, le le juillet à Prague. Le ministre polonais des affaires étrangères, M. Skubiszewski, avait souhaité que soit décidé à Budapest le « démantèle.

compris l'emploi de la force

ment total » de l'alliance, sur les plans tant politique que militaire, tandis que l'URSS voulait limiter les présentes discussions aux seuls aspects militaires.

Fondé en 1955 entre huit Etats (Albanie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS), le pacte de Varsovie avait perdu deux membres (l'Albanie en 1968 et la RDA en 1990) et en fait toute raison d'être depuis la signature d'ac-cords sur le retrait des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Dans ces deux pays, le départ de l'armée rouge se poursuit selon le calendrier prévu et devrait être achevé au 30 juin. En revanche, Moscou refuse de retirer ses 50 000 soldats stationnés en Pologne avant le retrait de ses dernières troupes en Allemagne en 1994, alors que Varsovie souhaite voir cette opération s'achever avant la fin de cette année.

Le démantèlement économique de l'ancien bloc socialiste suivra de près le démantèlement militaire. Mercredi, les responsables des relations économiques extérieures des six pays du pacte de Varsovie ainsi que de la Mongolie, du Vietnam et de Cuba, prononceront la dissolution du conseil d'assistance conomique mutuelle (Comecon), créé en 1949. Le lendemain devrait être créée une nouvelle « organisation de coopération internationale ». — (AFP, Reuter.)

La guerre du Golfe

## Les Irakiens ont levé les bras à la vue des chars français

FRONT IRAKIEN de notre envoyé spécial

Les responsables militaires de Daguet » ont donné, lundi 25 février, de premiers détails sur la progression en irak des troupes françaises dans la journée de dimanche.

Partis au cœur de la nuit. selon l'état-major, alors que de nom-breux témoignages font état d'un déploiement antérieur en territoire irakien, les Français n'ont rencontré aucune résistance dans les vingt-cing premiers killomètres, se déplaçant à la vitesse exceptionnelle de dix kilomètres à l'heure. Rien d'autre que des véhicules trakiens de reconnaissance observant la progression alliée. Ce n'est qu'en milieu de matinée que les Marsouins du 3. RiMa ont décelé la présence d'une première ligne de défense irakienne composée de six chars, contre laquelle ils ont immédiatement procédé à des tirs de mor-

Le général Bernard Janvier, commandant la division « Daguet », a alors requis l'aide de troupes héliportées américaines, placées sous commandement opérationnel français, pour

Les marchés financiers

réagissent prudemment

Les marchés pétroliers, boursiers et

des changes ont accueilli avec pru-

dence les premiers succès annoncés

par les forces alliées après le déclen-

chement de la phase terrestre de la

guerre dans le Golfe. Malgré les

incendies de puits au Koweit, le prix

du baril de pétrole était à nouveau en

baisse légère à Londres, lundi

25 février dans la matinée. Par rap-

port à vendredi, il était en recul de

□ Baisse du PIB au quatrième tri-

brut (PIB) marchand, a régressé de

0,4 % au quatrième trimestre

1990. La précédente baisse

remonte au premier trimestre 1987

(- 0.4 %). Cette baisse fait suite à

une forte augmentation au troi-

sième trimestre (1,3 %) difficile-

Sur l'ensemble de l'année 1990, le

☐ IRLANDE DU NORD : un catho-

lique assassiné à Belfast. - Un catholi-

que de vingt-quatre ans a été assassiné

à son domicile, dimanche 24 février.

Une petite fille de trois mois a été

légèrement blessée au cours de l'atta-

que. Selon la police, l'assassinat est

vraisemblablement l'œuvre de loya-

PIB a augmenté de 2,8 %.

ment explicable.

attaquer la position irakierne sur la droite. Dans le même temps, des Gazelle françaises pilormaient cette position avec leurs missiles Hot, tandis que le 3º RiMa et le 4º Dragons (équipé de chars AMX 30) se préparaient à un assaut terrestre à l'aide de bindés, soutenus par des tirs massifs de l'artillerie américaine. «Dès qu'ils ont vu les chars, les Irakiens ont levé les bras», ont expliqué les militaires au pool des

journalistes français. Ainsi, sans rencontrer aucune résistance, les Français ont-ils fait 600 à 700 prisonniers. A 16 heures, la position irakienne était réduite. Toutefois, en fin d'après-midi, il semblait que des tenté une contre-attaque, qui a été «tuée dans l'œuf par les hélicoptères Gazelle ». Le pool de presse a pu visiter en détail la position irakienne abandonnée. Si les trous, les embryons de tranchées et les fortifications paraissent façonnés dans les règles de l'art, l'ensemble dégage tout de même l'impression que ces unités étalent abandonnées à elles-mêmes depuis

énéral Bernard Janvier, andant la division at a alors requis l'aide tranches et les tranches e

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Guerre du couple

ÉNIAL, ce sondage de la | SOFRES pour Voici sur les mille et une manières de se disputer avec son partenaire. Une mine d'idées. Je passe sur les sujets bateaux. Les gosses, responsables de 54 % des scènes de ménage : T'as vu l'heure qu'il est et ils sont pas encore couchés I - A qui la faute? Je bosse, moi sussi, et t'avais promis de rentrer tôt. Le fric (37 %) : Non, mais le rêve, 570 balles pour un fer à vapeur, alors qu'ils sont en promo au BHV I La telé (36 %) : France-Espagne, ras-le-ballon, Patrick batier, ras-le-bonbon i

Une bonne bagarre bien amenée, bien menée, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça se mijote, ça se mitonne et ça se sert réchauffé au bain-marie : Tiens attrape et essaye de pas avaler de travers l Exemple, profiter de ce qu'elle roupille à poings fermés et lui donner un coup de coude: Tu dors? Non, parce qu'il faut que je te parle, ça ne peut pas continuer comme ca... Attendre qu'il ait claqué la porte et qu'il dévale l'escalier, il est en retard, il a pas entendu le réveil sonner, pour lui lancer par-dessus la balustrade : Dis donc, ta

mère, c'est quand qu'on l'invite à déjeuner? A Noel ou le 1= jan-

Autres trucs très efficaces : exhumer un vieux grief. Il s'est acheté une chaîne vidéo pour votre anniversaire il y a quinza ans et vous la lui balancez en pleine poire le jour où il refuse de vous passer le volant sous prétexte que vous conduisez trop vite ou trop lentement. Se souvenir qu'elle culpabilise à mort question loisirs des enfants, elle a pas le temps de les conduiro à la piscine et au judo, pour s'inquiéter de la mauvaise mine de Marion ou du dos rond de Kevin. Se teire quand alle crie. Crier quand il se tait. Refuser de se réconcilier. Exiger des excuses. Ne pas les accepter. Faire la queule pendant quarante-huit heures et ne l'ouvrir que pour demander : Qu'est ce qu'il y a encore qui ne va pas?

Paraît que ça fait partie de la respiration des couples, ces bourrasques à répétition. C'est une façon d'attirer l'attention de l'autre, d'abolir les distances, de rétablir l'équilibre fragile entre qui en fait trop ou pas assez. Moyen de communication, soupape de sûreté. Pour vivre heureux, vivons fâchés.

THAÏLANDE: lendemains de coup d'État

# La confiscation du pouvoir par l'armée s'est faite dans l'indifférence

Nous publions ci-dessous le premier article de notre nouveau correspondant à Bangkok. Jean-Claude Pomonti vient en effet de rouvrir le bureau du Monda en Asie du Sud-Est.

#### BANGKOK

de notre correspondant
L'armée, qui a confisqué le pouvoir samedi 23 février, (le Monde daté 24-25 février) a annoncé des élections générales dans un délai de six mois. Le coup de force, sans effusion de sang, a été « déploré par Washington ». Pour avoir eu un effet « déplorable » à l'étranger, le coup d'Etat n'a guère fait de vagues sur place. On doit y lire à la fois la désaffection à l'égard du gouvernement renversé de M. Chatichai Choonhavan et, bien entendu, une familiarité avec les ingérences des militaires dans la vie politique.

Depuis quesque temps, les affaires de corruption empoisonnaient plus qu'à l'accoutumée la vie publique et, depuis le renversement de la monarchie absolue en 1932, c'est l'armée qui a fait ou défait la plupart des gouvernements. D'un autre côté, la Thailande n'est pas la Birmanie et les militaires, très liés aux milieux d'affaires, y ont un intérêt évident à ce que la stabilité prévale.

a ce que la staonnte prevale.

Aussi, signe d'une certaine improvisation, les événements se sont-ils déroulés en deux temps. Dans le premier, une fois l'ancien premier ministre arrêté, les chefs de l'armée ont annoncé une série de mesures d'urgence: proclamation de la loi martiale, abolition de la Constitution, censure de la presse, mise en place de comités chargés d'expédier les affaires cou-

Dans un second, dimanche, les généraux ont fait une légère marche arrière. Après avoir été reçus la nuit précédente par le roi

□ ANGOLA: 47 morts dans un avion abatta par l'UNITA. – Les rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), ont abattu, vendredi 23 février, un Antonov-26, au moment où l'appareil s'apprêtait à décoller de Cazambo, localité de la province de Moxico, dans l'est du pays, ont annoncé, samedi, les autorités de Luanda. Les 47 passagers – dont 37 civils – ont été tués. □ CONGO: onverture de la confé-

gers – dont 37 civils – ont été tués.

□ CONGO: onverture de la conférence nationale à Brazzaville. –
Plus de mille personnes, membres des partis ou associations politiques, devaient participer à la conférence nationale, réunie à partir de lundi 25 février à Brazzaville. Cette conférence, premier pas véritable vers le multipartisme, devrait débattre, jusqu'au 12 mars, de l'évolution du pays vers la démocratie. – (AFP.)

- qui leur a donné « conseils et avertissements », en leur demandant notamment de « ne pas abandonner le peuple » - ils ont levé la censure et se sont engagés à organiser des élections dans un délai de six mois. Entre temps une commission d'experts sera chargée de rédiger une nouvelle Constitution.

Il est vrai que l'hostilité à la prise du pouvoir par l'armée ne s'est guère manifestée. Plusieurs personnalités, dont M. Kukrit Pramoi, vétéran de la vie politique et ancien premier ministre, l'ont approuvée. Les quelques blindés qui avaient fait leur apparition à Bangkok samedi se sont faits discrets depuis. Aucune résistance n'a été signalée et les arrestations ont été peu nombreuses. La population a manifesté une indifférence qui en dit long sur le discrédit d'une classe politique dont les scandales sont depuis longtemps sur la place publique.

La vie parlementaire était dominée par des coalitions qui se faisaient ou se défaisaient en fonction d'intérêts bien compris, ce qui explique pourquoi les gouvernements y étaient si rarement censurés. Pour survivre, il suffisait à un premier ministre de changer de majorité en récupérant, dans la constellation des partis, une ou deux formations de l'opposition, quitte à perdre le soutien d'une fraction de la coalition gouvernementale en place. C'était un art dans lequel M. Chatichai, nommé premier ministre au lendemain des élections de 1988, était passé maître.

#### Redresser l'image du royaume

Encore fallait-il que le louvoiement des chefs de gouvernement ménageât les intérêts des commandants de l'armée, et surtoût ne leur fit pas peur. M. Chatichai a ainsi chuté sur une fausse manœuvre. En nommant vice-ministre de la défense, le 20 février, M. Arthit Kamlang-Et, ancien commandant des forces armées, il a réveillé le souvenir d'un sombre complot avorté datant de 1982.

Que M. Arthit füt déjà vice-premier ministre ne dérangeait pas trop les chefs de l'armée. Qu'il mette le pied au ministère de la défense en faisait peut-être un premier ministrable, et surtout semblait assurer l'impunité aux comploteurs. Ce qui plaisait beaucoup moins. Ce n'est pas un hasard si l'homme le plus recherché du royaume est aujourd'hui le général Manoon Roopkachorn, ancien conseiller influent de M. Chatichai et que la junte accuse d'avoir organisé les tentatives d'assassinal de 1982.

Mais ce putsch ne se résume pas à un règlement de comptes. En Thaïlande, le chef de l'armée de terre est généralement considéré comme l'homme fort de l'establishment militaire. Celui du moment, le général Suchinda Kraprayon, est donc amené à jouer un rôle-cle dans la réorganisation de la vie politique. Mais il faudra rapidement nommer un chef de gouvernement. Parmi les favoris figurent, outre le général Suchinda, son prédécesseur, l'ancien général Chaowalit Yongchaiyuth, que M. Chatichai avait cavalièrement évincé du gouvernement l'an dernier, en acceptant une démission – il était alors ministre de la défense – qui n'aurait dû être qu'une fausse sor-

tie.

Ni effusion de sang, ni coups de feu, et un minimum d'arrestations: les militaires ont même annoncé que M. Chatichai retrouverait a bientôl » sa liberté. Mais un coup d'Etat reste un coup d'Etat et il va falloir calmer les appréhensions des alliés du royaume, à commencer par Washington, qui a coupé son aide économique et militaire.

A l'étranger, le dommage est fait. La preuve est apportée, s'il le fal-L que le système parlementaire thailandais a encore un long che-min à parcourir avant de parvenir à maturité et que l'armée reste bien davantage que l'arbitre de la vie publique. Les généraux vont donc s'employer à redresser 'image de ce royaume connu surtout pour scs attraits touristiques et dont la forte expansion économique a déjà souffert des répercussions de la guerre du Goife. Les aéroports n'ont pas été fermés et tout a été entrepris pour que le coup d'Etat ne perturbe pas la vic quotidienne et les affaires. L'avenir des institutions thailandaises est cependant d'une autre nature.

JEAN-CLAUDE POMONTI

## DECORATION, CHACUN VOIT OÙ EST SON INTERET

 Certaines boutiques ou show-rooms de tissus d'ameublement ont bien du charme...

Seulement voidà, il y a le problème des prix, du stock, du choix.

Et là, souvent, rien ne va plus!

Votre intérét : c'est tous nos tissus en stock, des prix qui évitent de coûteux intermédicires, l'invitation à comparer. (depuis 40 F le mètre!

RODIN 36, CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

لكذا من ألاصل

galdenselferstade punds staffs also baselfs also baselfs also miles instantial trice

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

Varsovie
et le FMI
Le Fonds monétaire international

aucun impact sur une croissance

CHAMPS ÉCONOMIQUES

COMMUNICATION

Malaise
dans lee a networks w

dans les « networks »
Producteurs et distributeurs américains se tournent avec espoir
vers le marché européen...... 24

Services

ements ......

ces classées .. 2

La télématique du *Monde :* 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 24-25 février 1991 a été tiré à 570 250 exemplaires.